

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





### Harbard College Library

THE GIFT OF

SAMUEL ABBOTT GREEN, M.D.

OF BOSTON

(Class of 1851)



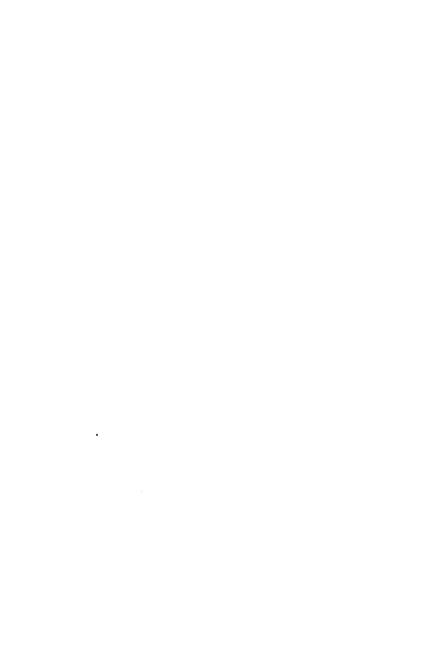

### CE QU'ON VOIT

DANS LES

# RUES DE PARTS

M. VICTOR FOURNEL

#### ALIS ARTISTES AOMADÉS ET L'ART POPELAIRE

Musiciens ambulants
Orateurs et Poëtes des rues
L'Art dramatique en piein vent
Industriels et Saltimbanques
Tont le long, le long des Quais

## Enseignes et Affiches

Petits metiers parisiens
Balayeus, Chiffonniers, Mendiants
Cochers, Gamins de Paris
Le Temple et la Morgae
Marchands de sin, Cafes et Restaurants
Les Bals publics
Les Parisiennes pointes par ellescomes

PARIS

. PHE DEC.

;

Strick

## CE QU'ON VOIT

DANS LES

## RUES DE PARIS

-livi.

**~3**6€~

PARIS, TYPOGRAPHIE DE HENRI PLON :
IMPRIMEUR DE L'EMPEREUR,
8, RUE GARANCIÈRE

-3.65-0-

Ð

# CE QU'ON VOIT

DANS LES

## RUES DE PARIS

(François) ""
M. VICTOR FOURNEL



### PARIS

ADOLPHE DELAHAYS, LIBRAIRE-ÉDITEUR
4-6, RUB VOLTAIRE, 4-6

1858

6526.15 Th. 73.75.1

> . 1870, April 4. Gift-of Gand. A. Green, 16. of Boston. . (16. U. 1857.)

## CE QU'ON VOIT

DANS LES

# RUES DE PARIS.

I

### LES ARTISTES NOMADES ET L'ART POPULAIRE.

### Diis ignotis!

Depuis qu'on étudie l'art dans ses manisestations extérieures, on a resait mille sois le même article sur Raphaël et Mozart, Shakspeare et Molière. Ceux qui sont descendus jusqu'à Charles Poncy, le maçon, ou Savinien Lapointe, le cordonnier, ont cru saire une grande concession à l'esprit de démocratie littéraire: on dirait que la critique a peur de se salir les pieds, en quittant les hautes régions où elle pèse dans ses balances, comme le Minos antique, les destinées des pâles écrivains. C'est une grande dame qui ne veut pas gâter son cothurne sur le sol plébéien des carrefours. Elle aime à trôner avec des airs de duchesse, l'éventail à la main, en jugcant, comme Célimène, ses bons amis de cour, les vicomtes et les marquis de

la littérature. Madame a les ners délicats; elle adore l'étiquette; elle est fort prude et fort timide, même quand elle se croit bien hardie, et ses plus longs voyages sont presque toujours des voyages autour d'un salon, parfois autour d'un boudoir, tout au plus à travers les quartiers élégants où l'aristocratie peut se hasarder sans rougir.

Je voudrais bien persuader à messieurs les critiques qu'ils auraient grand tort de faire les dédaigneux et les exclusifs. Quand ils se scront perdus, durant dix colonnes, dans les nuages de l'esthétique, cette science douteuse que chacun fait à son image, ou bien quand ils auront analysé en détail quelque nouvelle création de M. Clairville et de M. Dennery, je ne vois pas trop que cela importe beaucoup aux progrès de la civilisation moderne. Pourquoi, du moins, les semaines de chômage forcé, quand l'esprit français a fait relache, ce qui lui arrive quelquefois, hélas! comme il arrive au divin Homère de s'endormir par moments, au lieu de remplir leurs feuilletons de bagatelles sonores, ainsi que l'apôtre les appelle; au lieu d'étendre dans le vide les toiles peintes à neuf de leurs fantaisies du jour ou de leur érudition de la veille, ne pas tenter une excursion en dehors de ce cercle de Popilius où ils se sont renfermés, et entreprendre quelque voyage aventureux à la découverte de l'art, ce Juif errant qui marche toujours; qui s'assevait hier dans un théâtre de marbre, et qui gitera ce soir dans une baraque de toile; qui, au sortir d'une Académie, va tendre la main à un farceur debout sur son trône banal, ou à un charlatan couvert de la casaque d'Arlequin?

Rien de moins étroit et de moins exclusif que l'art : c'est un esprit qui souffle partout où il veut, et qui

ne craint pas de s'aventurer dans ces domaines ténébreux où, par un injuste et maladroit scrupule, on hésite souvent à le suivre. Il y a toute une classe d'artistes qui parfois n'osent pas se douter eux-mêmes de ce qu'ils valent, race vagabonde qu'on rencontre sur les places publiques, sur les ponts, au coin des rues, dans les cafés et les restaurants populaires, famille royale délaissée dans son abaissement, qui voudra bien se contenter d'un Dangeau, en attendant qu'elle ait trouvé son Homère.

Et qui nous a donné le droit de faire les dédaigneux avec ces pauvres oiseaux de passage de la bohême des arts, avec ces saltimbanques, comme on les nomme? Que savons-nous si ce dédain ne serait point un blasphème, et si nous n'écrascrions pas un chêne dans son germe, en croyant n'écraser qu'un gland? Combien d'artistes glorieux, dont la postérité saura éternellement les noms, ont commencé ainsi! D'ailleurs dans leur obscurité même, ces hommes ne vivent-ils pas, aussi bien que nous, de la pensée et de la parole, de la musique et de la poésie? Ils les comprennent à leur manière, sans doute : ce sont de hardis fantaisistes, d'infatigables novateurs, qui avaient fait dans le peuple des révolutions musicales et littéraires, bien avant Berlioz et Victor Hugo. Nul ne sait mieux qu'eux se mettre en communion d'idées, de sentiments et de langage avec la foule; comme nous, c'est le public qu'ils prennent pour juge et pour rémunérateur de leurs travaux. Il est vrai qu'ils agissent en plein soleil, et qu'ils battent de la grosse caisse devant eux, n'ayant pas le moyen de payer des réclames : c'est beaucoup, j'en conviens; mais est-ce assez pour justifier notre délicatesse?

Saltimbanques! Eh! vraiment, qui de nous ne l'a



été, qui ne l'est encore plus ou moins? Qui n'a para sur des tréteaux? qui n'a gonflé son langage d'o gueilleuses et naïves hyperboles? qui n'a tâché, p mille efforts surhumains, d'arrêter un moment l regards capricieux d'un public insouciant et blase qui n'a ri et chanté, le désespoir au cœur? qui n mis du fard sur ses joues et sur son style? En estun parmi nous qui puisse se vanter d'avoir un théât aussi vaste, un auditoire aussi varié, et qu'il pa sionne avec autant d'énergie? Si l'on s'obstinait noter les dissemblances, je crois qu'elles ne seraic pas toutes à notre avantage, et il faudrait bien avou peut-être que ces musiciens de carrefours, ces or teurs, ces poëtes des rues, des gargotes et des caf borgnes, sont souvent de véritables artistes, do l'indigence est moins prétentieuse, l'inspiration pl originale et plus convaincue, et qui ont l'indépe dance de plus avec l'ambition de moins. Mais pourqu ne se drapent-ils pas, en gueux de bonnes maison dans leurs manteaux troués? Pourquoi ne se posentpoint en héritiers directs de Chatterton, tendant main à la manière de ces mendiants espagnols qui d mandent l'aumône d'un maravédis de l'air dont i sultan parle à ses eunuques? Il n'en faudrait souve pas plus pour qu'on les sacrât artistes par acclamatio

Je veux vous présenter aujourd'hui ces héros in connus de la musique et de la littérature populaire Je puis en parler sciemment, sinon dignement, c je les ai vus de près; j'ai suivi leurs séances avec curicuse avidité d'un adepte, et rarement je m'en su repenti. Le lecteur peut être certain qu'il m'est arri plus souvent de faire cercle autour d'un chanteur d rues, que de prendre une stalle à l'Opéra: cela coû moins cher, et c'est quelquesois aussi amusant.

### CHAPITRE PREMIER.

#### MUSICIENS AMBULANTS.

Je me souviens qu'étant fort jeune, j'avais remarqué dans une petite ville de province, aux processions de la Fête-Dieu, un tambour vraiment fanatique, qui, pendant la marche, tourmentait son instrument sonore avec une prestesse et une dextérité incroyables, faisant des tours de mains et des mouvements de bras passionnés, remuant la tête, fermant les yeux, contournant la bouche avec acharnement. Évidemment la peau d'âne transportait cet homme. Une fois la caisse suspendue à sa ceinture, il ne se possédait plus, et il allait, il allait, s'enivrant de son propre bruit, jusqu'à ce que la canne du tambour-maître donnât le signal redouté du repos. Mais alors même la baquette semblait frémir et frétiller encore sous sa main, et à la manière dont il balancait son corps, en agitant ses doigts vigoureux, comme s'ils eussent été dévorés par une fourmilière, il était clair qu'il brûlait de recommencer de plus belle.

Fallait-il s'arrêter un moment, rien de plus curieux que de le voir marquer la mesure à l'aide de ses longues jambes qu'il levait en cadence d'une façon frénétique et démesurée.

Ce soldat avait fortement frappé ma jeune imagination. J'observais chacun de ses mouvements d'un regard curieux et grave; et depuis lors, toutes les fois qu'il battait la retraite, j'accourais m'attacher à son épine dorsale, et le suivais en mesure par toute la ville, sans mot dire, ébahi, radieux et triomphant. C'est le premier artiste que je connus : j'en ai gardé une considération profonde pour le tambour; mais que je l'ai rarement vu remué jusque dans ses entrailles avec une telle puissance!

Depuis, il m'a été donné d'admirer bien des merveilles musicales: j'ai entendu Listz et Godefroid, Allard et Vieuxtemps: j'ai rencontré aux abords du Château-d'Eau et sur le pont des Arts des artistes passionnés qui donnaient une âme même à l'orgue de Barbaric. J'ai vu, sur la place de la Bastille, des hommes montés sur une chaise, avec un habit rouge et une perruque d'étoupes, et dont la voix vibrante rendait le voyou même respectueux et attentif. Mais rien n'a pu me faire oublier le jeu magistral de ce troupier, qui est resté debout dans mes souvenirs, comme le tambour fantastique de la ballade allemande.

Que de types pareils on rencontrerait, si on savait les chercher où ils se trouvent! Que d'hommes à qui il n'a manqué peut-être, pour devenir des artistes en renom, que de pouvoir s'acheter une paire de bottes, comme le Marcas de Balzac, et de n'avoir pas contracté l'habitude de se nourrir de sabres! La destinée de chacun de nous tient à si peu de chose! Bilboquet n'avait-il pas en lui l'étoffe d'un homme de génie? Mais, avec un paillasse qui fait au besoin les sauvages, avec une Atala qui avale des cailloux devant la société, et surtout avec un carrick vert de cette forme et de ce volume, le moyen de ne pas continuer jusqu'à la fin de sa vie à exciter l'admiration de tous les maires de Meaux de l'univers!

Telles étaient les profondes réflexions qui m'absorbaient l'un de ces jours derniers, pendant une promenade solitaire sur la place des Écoles, quand je me vis arrêté par une foule compacte, du centre de laquelle sortait une voix aigre et grotesque semblable au son d'une chanterelle enrouée ou d'une guitare mauresque. En m'approchant, je vis que tout ce monde faisait cercle autour de deux musiciens des rues.

L'un, le gracioso, dégoisait le Beau Nicolas avec toutes sortes de contorsions ridicules, faisant le gros dos et la bouche en cœur, arrondissant la jambe, plongeant les deux mains dans ses goussets et secouant ses breloques. Le malheureux abusait du prétexte de la couleur locale pour porter un costume que le crochet d'un chiffonnier aurait frémi de ramasser au coin d'une borne : il était coiffé d'une ruine informe qu'il appelait fastueusement son chapeau; une guenille déteinte lui servait de cravate, et il se carrait sous un habit gris, qu'on eût dit taillé dans une toile d'emballage par quelque chiffonnier fashionable. Son gilet faisait des efforts inouis, mais in ructueux, pour rejoindre un pantalon à carreaux, qui lui-même, malgré la condescendance des bretelles, ne pouvait parvenir à atteindre jusqu'à ses chevilles. Avec cette parure, il avait un air fat des plus réjouissants; il paradait, se rengorgeait, se mirait dans les yeux de l'auditoire, en homme sûr de lui et de son public, et poussait la suffisance jusqu'à s'interrompre au milieu d'un vers, pour apostropher un gamin, ou lancer un coup de pied à quelque chien mélancoliquement accroupi sur son derrière.

L'autre, jeune homme à face pâle et souffreteuse, à mine humble et craintive, accompagnait ce grimacier sur son violon.

Quand il eut fini, le comique se reposa, et son compagnon, d'un air qui semblait demander grace,

entonna une grande romance sentimentale. On l'écoutait; on était presque ému : aussi le chantre du Beau Nicolas, visiblement jaloux de ce triomphe, se mitibientôt en devoir de détourner à son profit l'attention du public. Il commença par faire le moulinet avec sa canne, la jeta en l'air pour la rattraper dans le creux de sa main, la porta en équilibre sur son nez, un nez brutal et insolemment bourgeonné, aplatit son chapeau entre ses genoux et le pétrit entre ses doigts pour en faire admirer la souplesse, puis en coiffa brusquement un petit garçon qui se prit à pleurer, ce qui fit beaucoup rire l'auditoire.

Athéniens, après deux mille ans vous êtes toujours les mêmes!

Cependant l'autre ne s'était pas arrêté, seulement il avait l'air plus humble et plus craintif encore. Il chantait avec ame sa romance que personne n'entendait plus, tandis que le comique, portant l'effronterie jusqu'à parodier sa pose et ses coups d'archet, coupait chaque mot d'une grimace ou d'un lazzi. Le malheureux n'eût pas même été digne de servir de pitre à son compagnon; et pourtant il était le maître, et je suis sûr qu'il se faisait la part du lion dans les maigres bénéfices de la commune entreprise. Le premier jouait devant lui le rôle du muet qui courbe la tête à la moindre parole du pacha. Qui donc l'empêchait de briser son violon sur le dos de ce drôle? Quel pacte incompréhensible et mystérieux unissait ces deux êtres? O Wilhelm Hoffmann, que n'étais-tu avec moi l'autre jour sur la place des Écoles!

Le peuple est essentiellement mélomane : ce n'est pas lui qui se laisserait boucher les oreilles en passant devant les sirènes. Toute portière, si revêche et si hargneuse qu'elle soit, a pour le moins un accordéon

précieusement transmis par héritage, et conservé comme le palladium de la loge; tout concierge de bonne maison a un piano pour sa fille, élève distinguée du Conservatoire : nombre d'ouvriers se délassent de leurs fatigues en jouant de la clarinette ou du flageolet pendant des heures entières. Aussi, il faut voir quel cercle immense s'arrondit d'ordinaire autour du moindre chanteur : c'est une foule bariolée où la blouse grise coudoie la redingote marron, où l'uniforme militaire serre de près le tablier blanc des nourrices et des cuisinières. Il y a là des gourmets musicaux, des dilettanti experts et enthousiastes, parmi lesquels brillent au premier rang les troupiers. Ceux-là, le cahier de romances à la main, se tiennent près de l'artiste, comme un bataillon sacré, et l'accompagnent à demi-voix, en battant la mesure avec leurs têtes. Ils forment la loge infernale de cet Opéra en plein vent. Ce sont les favoris du chanteur, qui, par une faveur enviée du gamin, leur adresse souvent la parole dans les entr'actes, et les traite avec le plus profond respect. Parfois même il annonce qu'à la demande d'un amateur il va recommencer les Oiseaux du prisonnier, la Rose des champs ou la Blanche Marquerite; car il est à remarquer que la romance sentimentale et poitrinaire réussit encore mieux près da peuple que la chanson comique, recherchée de préférence par les étudiants et les commis voyageurs, gent gausseuse et grivoise, aimant à rire, aimant à boire : ce sont eux surtout qui se montrent friands du Sire de Framboisy et du Docteur Isambard.

Il n'est pas rare de voir ces artistes faire ressortir eux-mêmes, avec le sentiment de l'art le plus exquis, les beautés des vers ou de la musique qu'ils chantent. Il faut entendre les allocutions brûlantes qu'ils adressent à la foule, pendant que, derrière eux, l'orgue infatigable poursuit sa ritournelle. Quel style fleuri! 'quelles périodes académiques! Ce serait à rendre jaloux M. Joseph Prudhomme lui-même, si la jalousie pouvait approcher d'un si beau caractère:

" J'engage les connaisseurs à prêter une attention particulière à ce morceau; ils me diront s'ils en ont souvent entendu de pareils! C'est le chef-d'œuvre de M. Nadaud, un de nos bons auteurs, Messieurs, et non pas de ces fripiers de chansons, comme il y en a treize à la douzaine. Je ne vous vends pas de mauvais refrains de gargotes, moi, comme il y a malheureusement trop de mes confrères qui le font : c'est ce qui déshonore le métier auprès des amateurs éclairés. On est artiste, ou on ne l'est pas : je ne connais que ça. Moi, Messieurs, j'ai chanté sur nos théâtres des boulevards et dans nos premiers cafésconcerts; et si je descends sur la place publique, c'est pour faire connaître à tout le monde les chansons que je vends.

Et on écoute religieusement, et on est convaincu, et il se trouve qu'en définitive il ne s'en tire pas plus mal que tel entrepreneur de romances comiques, applaudi dans les représentations extraordinaires.

Le cercle prend son artiste au sérieux; il rit de ses bons mots, il s'émeut avec lui; c'est son Roger et son Baroilhet, son Ugalde et sa Sontag; il lui crierait volontiers: Bravo! ou brava! comme les beaux des premières loges. Mais l'artiste ambulant est philosophe: il connaît à fond la vanité des gloires du monde, et préfère franchement un gros sou à un applaudissement stérile. J'ai vu un jeune soldat, dans un élan d'enthousiasme, s'élancer chez le marchand

de vin, entre deux couplets, et en rapporter un grand verre de suresnes qu'il présenta sans ostentation au chanteur. Celui-ci le but d'un seul trait, avec reconnaissance sans doute, mais en homme qui a conscience de son mérite et se sent digne du dévouement qu'il inspire. Il ne s'arrêta pas à des remerciments vulgaires; seulement sa voix, retrempée par ce puissant tonique, cut des inflexions plus harmonieuses et des vibrations plus sonores. La générosité de ce pauvre Jean-Jean, qui venait de sacrifier trois ou quatre jours de paye au plaisir de témoigner son admiration à un artiste, me toucha infiniment, je l'avoue. Quel est celui, parmi nos artistes des quatre Opéras, qui peut se vanter d'avoir jamais recueilli un applaudissement aussi vrai et aussi chaleureux?

Mais le peuple a ses favoris qu'il connaît, ses instruments qu'il affectionne. Il faut pour l'attirer une certaine mise en scène, un homme à la voix vigoureuse, un orque avec sa prestance imposante et sa forte mélodie. Qu'une pauvre femme vienne seule chanter dans les rues, et ce sera merveille si la foule ne passe pas indifférente. L'an dernier, j'en ai rencontré une trois jours de suite aux environs du Palais-Royal; elle était grande, maigre et dolente : elle avait l'air de son ombre. La malheureuse avait mis à ses pieds, sur le pavé, deux chandelles qui projetaient sur sa face un jour pâle et vacillant, et elle chantait, en s'aidant d'une mauvaise guitare, une chanson triste et morne comme elle. Les chandelles, tourmentées par le vent, se consumaient sous ses yeux avec une rapidité prodigieuse, et personne ne s'arrêtait en passant. Elle avait beau donner à sa voix des accents plaintifs et désespérés; on cût dit qu'elle avait la

peste, tant on semblait la fuir avec obstination. A dix pas de là, un marchand de pâte à faire couper les rasoirs avait amassé autour de sa table un cercle épais de badauds. J'essayai plusieurs fois, par pitié, de m'arrêter près d'elle pour y jeter les fondements d'un auditoire; mais bientôt l'isolement me faisait peur, et je m'en allais, presque honteux.

Au bout de trois jours, je ne la revis plus. Où estelle allée? A la Morgue peut-être!

Cette histoire rappelle à mon souvenir une autre pauvre femme qui, presque tous les soirs, vient se poster à l'extrémité du pont des Saints-Pères, du côté du Louvre. Le dos tourné vers la Seine, enveloppée tout entière d'un grand châle qui la protége à peine contre le froid, elle et son ensant endormi sur son sein, elle répète en grelottant, pendant de longues heures, je ne sais quelle romance plaintive et lugubre, toujours la même. Il est impossible de n'être pas frappé de la voix doucement caverneuse de cette femme, de tout ce qu'il y a de pénible et de douloureux dans ces accords, dont la monotonie même n'est pas sans un charme étrange. On dirait une statue de la misère résignée, aux formes grêles et immobiles, rêvant tout haut à ce lamentable poëme de la faim et de la maladie.

Pauvre femme! que de fois peut-être il lui a fallu endormir son enfant avec une chanson, faute d'un morceau de pain! car de tous ces hommes qui passent, et qui donneraient volontiers cinq francs pour entendre une chanteuse à roulades, combien en est-il qui se soient arrêtés pour lui mettre un sou dans la main?

Si cruel toutefois que soit cet isolement, je sais bien des chanteurs qui le préféreraient à l'inattention d'un public grossier et sans âme. - Dans une bour gade, un jour de foire, un homme et une femme avaient réuni plus de cinq cents personnes autour d'eux. La femme chantait; l'homme, pour sa part de collaboration, faisait les réclames et les discours; c'était lui aussi qui quêtait. Mais l'auditoire, composé de rustres, au lieu d'écouter, criait et se bousculait à déraciner des montagnes. Les farceurs imitaient dans la perfection le cri du cog et le mugissement du bœuf; quelques-uns poussaient le réalisme jusqu'à reproduire, avec un grand luxe de nuances, les aboiements du chien ou les grognements du cochon de lait. Les loustigs, la pipe à la bouche, la lèvre narquoise et rayonnante de jubilation, profitaient de la circonstance pour écouler d'affreux calembours, mis précieusement en réserve, après avoir été pêchés avec amour dans les almanachs et les recueils spéciaux de l'année courante. Les moins spirituels, ceux qui n'étaient pas plaisants de profession, se bornaient à rire jusqu'aux larmes, de ce rire villageois qui fait fuir les boulcdogues et trembler les vitres. C'était étourdissant.

Le mari indigné ne s'abaissait pas à supplier un tel public, mais cette stupide indifférence le mettait hors de lui :

a Si vous possédiez sculement une once de cœur à vous tous, si vous aviez le moindre sentiment des arts, s'écria-t-il tout à coup, au lieu de vous remuer comme des oies qui battent de l'aile, parce qu'elles ne savent pas faire autre chose, vous tomberiez en extase devant le chant de ma femme. C'est une ancienne prima donna, ma femme (qui sait? c'était peut-être vrai). Telle que vous la voyez, elle a chanté devant Sa Maiesté le roi des Français; et tous les jours

on lui jetait des bouquets de vingt francs, et on lui envoyait des bracelets en ov. »

« Oh! oh! » s'écriaient les rustres en ricanant de plus belle.

Quand ces gens-là sont en joyeuse humeur, on aurait plus tôt fait d'arrêter la mer que les élans de leur gaieté brutale.

Le digne homme haussait les épaules et se serrait les poings pour ne pas les battre. Sa femme, qui avait un assez beau reste de voix, recommenca avec résignation, mais le vacarme était monté à un tel diapason que le mari, poussé à bout, la prit bientôt par le bras, secoua la poussière de ses pieds et fendit le cercle, rugissant, exaspéré, sublime. On les hua; un des loustigs ôta sa pipe de sa bouche, en vida proprement la cendre sur son ongle, s'essuya les lèvres avec sa manche, et, se faisant un porte-voix de ses deux mains, leur cria une grosse injure qui les perça làchement par derrière. Quant aux gamins, sournoisement excités par la partie mûre de l'assemblée, ils ramassaient déjà des pierres et se préparaient à les lapider sans pitié; mais les bons gendarmes, cette providence visible des opprimés, interposèrent leur autorité paternelle, et couvrirent les deux fugitifs de la protection de la loi.

Ces malheureux n'avaient peut-être pas de quoi diner; mais ils étaient de cette race des vrais artistes qui ne peut se résoudre à jeter des perles devant des pourceaux.

Maintenant, lecteur, me voilà bien embarrassé. Il s'agit de vous conduire adroitement, et sans que vous vous en doutiez, de cette bourgade inhospitalière, que je maudirais si ce n'était ma patrie, à mon petit restaurant parisien, théâtre curieux où il y a bien des types nouveaux à observer. Je vous assure qu'après y avoir mûrement réfléchi, je n'en puis venir à bout. C'est pourquoi, une fois pour toutes, je vous supplie de me dispenser des transitions. Ce n'est pas que je les méprise : je sais, aussi bien que Boileau, qu'elles sont le plus difficile chef-d'œuvre d'un écrit en prose comme en vers; mais vraiment, dans un sujet pareil, Boileau lui-même, le roi des transitions, comme chacun sait, ne s'en tirerait pas à son avantage. Accordez-moi donc la licence que demande le vieux Shakspeare dans son Conte d'hiver, et laissez-moi franchir à mon gré les temps et les lieux.

Je ne sais pas au monde de physionomie plus variée et plus intéressante que celle des petits restaurants, à l'heure du dîner surtout. J'ai été longtemps un de leurs plus fidèles habitués, et je l'avoue sans honte, quoique ce ne soit pas l'usage parmi les gens de lettres. Ces messieurs ont des manières souveraines de nous entretenir de leurs repues franches, qui feraient croire à un lecteur naif qu'ils s'assoient chaque jour au festin des noces de Gamache. Leurs livres sont remplis de primeurs et de soupers fins : ce sont à chaque page les plus délicieuses petites orgies du monde. A les entendre parler vin de Chablis et de : Chambertin, en faisant claquer leur langue d'un air capable, on dirait des viveurs émérites dont l'existence entière est un banquet, sans métaphore, et qui au dessert, tout en digérant, s'amusent à écrire avec une plume mignonne trempée dans du clos-vougeot de la comète. Ils ne craignent pas de renouveler à chaque instant ce supplice de Tantale au profit de leur vanité. Qui de nous n'a lu quelque nouvelle débutant en ces termes pleins d'une fatuité adorable : « Si vous voulez, me dit le baron \*\*\*, un soir, chez

Véfour, je vais vous raconter mon histoire; elle en vaut la peine. — Cher, lui répondis-je, parlez, je vous écoute. — Je sis venir une troisième bouteille de lassite, et le baron commença ainsi. »

J'ai connu un de ccs Lucullus qui méprisait surtout les restaurants à trente-deux sous; il les criblait sans cesse de quolibets formidables, et les diffamait dans ses œuvres d'une façon vraiment triomphale. L'infortuné allait dîner à quatre-vingt-dix centimes, rue de l'Arbre-Sec, dans ses bons jours; les autres jours il ne dinait pas.

Je dîne tous les jours, moi qui vous parle; privilége qui ne me rend pas orgueilleux, bien qu'il y ait de quoi, comme vous le verrez tout à l'heure; car mes festins, comme ceux des héros d'Homère, s'accomplissent aux sons d'une harmonie enchanteresse, qui, en même temps qu'elle enivre les sens, favorise doucement le laborieux travail de la digestion. Je ne fais pas si des restaurants à trente-deux sous. Édens où j'ai pénétré quelquefois et dont j'ai gardé le souvenir le plus attendri et le plus respectueux; mais je vous invite à vous acscoir à la même table que moi, si vous aimez la musique et les études de mœurs. Quoi de plus curieux que tous ces artistes nomades, chanteurs, joueurs de violon, pinceuses de harpe et de guitare, roucouleuses de romances et de barcaroles, Rubini en paletot sac, Jenny Lind en châle de tartan, qui viennent y montrer leurs faces affamées aux heures des repas, peuple étrange, déguenillé, pittoresque, sortant on ne sait d'où, bizarre famille qu'on dirait composée des personnages ressuscités du Roman comique!

Un soir, au moment où j'allais quitter la salle commune, entra un petit garçon de huit à dix ans, suivi d'un homme de moyen âge et tirant sur le grison, sans doute son grand-père. Celui-ci préluda sur sa harpe, et le petit se mit à chanter, avec un feu extraordinaire et des gestes emportés, un morceau à grands effets, où il s'agissait de brigands et de carabines. Il chantait, chantait, avec tant de vigueur et d'entrain, que c'était merveille. A chaque vers, il poussait en avant sans s'en apercevoir, haletant, la figure frémissante, la tête renversée, et vraiment beau, l'enfant! Et son front, comme il ruisselait de sueur! Et sa chevelure, comme il la rejetait en arrière! Et son petit bras, comme il le crispait sièrement sur sa poitrine, et lui saisait décrire, à la sin de chaque strophe, une courbe gracieuse, - la même qu'il avait sans doute, du haut du paradis, vu faire à ces messieurs du Théâtre-Lyrique! Vraiment toutes les fourchettes étaient suspendues; nous étions extasiés et ravis, prêts à nous écrier, n'eût été la peur de l'effaroucher en lui parlant latin :

### Macte animo, generose puer, sic itur ad astra!

Et il le sentait bien, je vous jure; car son enthousiasme croissait, et sa verve débordait à flots, tandis que le père, mélancoliquement retranché, dans son coin, semblable à un philosophe morose, pinçait sa harpe d'un doigt infatigable, pensant à sa jeunesse envolée, et répétant tout bas le refrain des vieillards de Sparte:

Nous avons é é jadis Jeunes, vaillants et hardis.

Aussi il fallait entendre la menue monnaie pleuvoir dans la sébile! Dieu me pardonne! je crois que j'y mis un gros sou : cela m'arrive si rarement! En général, dans les petits restaurants on est trèscharitable : qui sait ce qu'on peut devenir un jour!

Parfois entrent de toutes ieunes filles, mises d'une facon originale et pittoresque, charmantes avec leurs corsets rouges, leurs robes trop courtes, comme celle que portait mademoiselle d'Aubigné la première fois qu'elle entra chez Scarron, et leurs nattes épaisses de cheveux noirs. Elles ont la face brouzée, les yeux grands et un peu rudes, et portent suspendue au cou la mandoline des Bohémiennes. Elles chantent, les pauvres filles, devant tous ces yeux ardents qui les regardent avec avidité. Que chantent-elles? Comment chantent-elles? Qu'importe, si elles sont jolies : la quête alors est toujours abondante, et l'étudiant a d'ordinaire quelque propos galant à leur glisser avec son offrande. Elles saluent à la monnaie, sourient au propos, et passent au voisin. Elles auraient trop à faire, s'il leur fallait rougir à chaque regard hardi, à chaque mot risqué : elles n'ont pas d'éventail.

Après les jeunes gens, les vicillards; c'est plus rare sans doute, mais on en rencontre aussi pourtant qui, semblables à ces montagnes dont le front chenu et neigeux recouvre de verts pâturages, ont conservé dans toute sa force et sa pureté leur voix harmonieuse d'autrefois : la source coule toujours limpide et jaillissante, et si les années y ont jeté quelque gravier, ce n'est qu'un charme de plus ajouté à la fraicheur de ses eaux.

J'ai cutendu, l'hiver passé, une vieille femme dont la voix me frappa d'étonnement. Elle était enveloppée d'un capuchon noir qui lui donnait l'air d'un domino de bal masqué; on ne distinguait ni sa taille ni sa figure. Elle se mit dans la pénombre, et entonna un air de bravoure avec tant d'ardeur et de puissance, avec une pose si ferme et si fière, qu'on s'attendait à voir apparaître le front souriant et les lèvres richement pourprées d'une fille de vingt ans, robuste comme une nymphe de Rubens. Un instant après son départ, la brave femme rentrait, sans s'apercevoir de sa distraction. Quand on l'en avertit, elle hocha la tête et passa le doigt sur son front d'un air honteux et expressif.

Elle n'avait pas la cervelle bien saine; mais quelle voix magnifique! Vous le voyez, c'était bien une artiste.

Puis ce fut le tour d'un pauvre vieux, chauve comme un roc et tremblant comme une feuille. Ce virtuose avait une jambe de bois, et le bras gauche lui manquait presque en entier; néanmoins, il parvenait à jouer du violon, en assujettissant son instrument à l'aide de je ne sais quel mécanisme, et en le soutenant avec son moignon. Lorsqu'on vit ce vieux débris entrer d'un pas chancelant, et se placer humblement dans le coin le plus éloigné, afin de ne géner personne et de ne pas être renversé par le choc impétueux des garçons, il se fit tout à coup un grand silence, dont il parut plus honteux encore; enfin, il commenca.

Hélas! le brave invalide jouait d'une étrange facon; il raclait affreusement les cordes, qui rendaient un son aigre, confus et presque imperceptible, comme si on les cût grattées avec une branche de houx. Néanmoins, il paraissait écouter ce bruit avec une volupté secrète, et raclait de plus belle, en penchant la tête et trémoussant sa jambe de bois, qui retentissait sur le carreau. Malgré le respect instinctif qu'on ressentait pour sa mâle figure, on commençait à sourire, quand il entonna un chant de guerre, d'une voix forte et sonore, qui fit tressaillir tout le monde. Cette fois, on oublia le malencentreux violon, dont cependant la ritournelle se faisait entendre encore entre chaque strophe; on écoutait les chaudes intonations, les accords vigoureux de cette riche basse-taille que l'âge n'avait pu détruire, et l'on avait plus envie de battre des mains que de ricaner.

Il allait se mettre en marche pour faire la quête; un garçon s'en vint lui prendre son chapeau roux.

« Attendez, mon brave! » dit-il.

Et il sit lui-même le tour de la salle. Après quoi l'invalide, ayant porté la main à son front, pour saluer à la façon militaire, sortit clopin-clopant.

Depuis quelque temps je vois apparaître une fois par semaine, à jour fixe, un petit vieux, au dos voûté, qui aurait pu avantageusement figurer dans la même galerie que le conseiller Kreisler et maître Koppelius. Il a une espèce de guitare qu'il tient fort près de son oreille droite et dont il tire avec son ongle crochu des sons plus harmonieux que n'en rend d'ordinaire ce maigre et chétif instrument. Cet homme chante, dans je ne sais quelle langue, une chanson bizarre et sièrement accentuée, dont il détache et lance avec vigueur toutes les syllabes. Chaque mot résonne sourdement dans son gosier comme un coup de tam-tam ou la corde d'un piano qui se brise, puis éclate tout à coup avec une sonorité métallique. Le refrain se compose d'un éclat de rire lentement cadencé, dont il arrache péniblement chaque note du fond de sa poitrine; on dirait une momie qui se réveille tout à coup d'un sommeil de vingt siècles et se prend à chanter, dans son dialecte, une romance du temps des Pharaons, entrecoupée de ricanements amers et sardoniques qu'on prendrait volontiers pour des sanglots.

Je n'ai jamais mieux senti qu'en écoutant ce vicillard ce qu'une voix déjà tremblante et flétrie pouvait parfois ajouter d'effet fantastique et de charme pittoresque à une mélodie.

C'est encore dans ce même restaurant, dont je vous donnerai l'adresse quand vous voudrez, si vous n'avez pas peur d'affronter un méchant diner pour voir de si belles choses, que j'ai entendu un des plus curieux chanteurs qu'il soit possible de rencontrer. Celui-là n'avait point d'instrument; il n'entonnait pas la plus petite chansonnette ni le moindre grand air; il ne prononcait même pas une seule parole. Son chant corsistait en une série de modulations et de cris variés dans toutes les gammes et sur tous les tons; d'accords excentriques se déroulant, dans les ondulations les plus follement capricieuses, avec une volubilité incroyable; des intonations les plus bizarres et les plus opposées, fondues néanmoins les unes dans les autres, comme les fusées musicales du rossignol. C'étaient des milliers de sons bondissant comme un troupeau de chamois qui se précipitent de montagne en montagne; des myriades de trilles se poursuivant, s'atteignant, se culbutant en tous sens, comme une troupe de lutins en belle humeur, et passant devant nous avec la prestigieuse rapidité d'une fantasmagorie; des cascades de notes s'élevant, se croisant sans se-confondre, pour retomber en gerbes cristallines et en pluie bariolée; un vrai sabbat d'harmonie, en un mot. On eût dit que son gosier était un écrin dont il versait à profusion les diamants de toutes couleurs, rubis, perles, topazes, lapis, améthystes, émeraudes, qu'il remuait à pleines poignées pour les faire étinceler au soleil.

Il y avait dans cette mélodie quelque chose de sau-

vage et d'étrange; avec un peu d'imagination, on aurait pu la prendre tour à tour pour le chant aérien des sylphes et de leur roi Obéron, ou pour un chœur lointain de montagnards en marche dont le chant inarticulé, se melant à tous les bruits d'alentour et renvoyé d'échos en échos, mourait pour renaître, renaissait pour mourir, courait de la plaine à la montagne et de la forêt au vallon. C'était comme une tyrolienne exécutée dans un atelier par un rapin sceptique et railleur, tant ce chant, trivialement populaire dans son exquise recherche, offrait un mélange pittoresque de moquerie narquoise et de mélancolie charmante. Madame Cabel elle-même, la reine des variations et des fioritures, n'aurait été qu'un moineau franc près de ce rossignol. Aussi, comme il était fier de notre étonnement et de notre admiration! comme il interpellait l'auditoire avec une fierté naïve qui faisait plaisir!

Sa quête terminée, il voulut mettre à profit les bonnes dispositions des consommateurs, et il offrit des rubans à vendre; mais ce cumul imprévu fut accueilli d'une telle explosion de fou rire, qu'il en prit la fuite, confus d'avoir compromis sans fruit sa dignité d'artiste.

Et pendant tous ces concerts la foule va et vient; on entre et on sort; on les coudoie, et ils se rangent en se faisant petits, les braves artistes. Le garçon passe, une pyramide de plats dans les deux mains: il faut faire un pas à droite; puis voici un habitué qui vient payer au comptoir: il faut faire deux pas à gauche, parce qu'on a ménagé la place, et que les tables sont pressées comme les convives. Ils commencent au milieu d'un tapage épouvantable, où se perdrait le bruit de la marée montante. On rit, on

s'interpelle à haute voix, car tout le monde se connaît dans les petits restaurants; on appelle le garçon, qui répond en fausset du fond de la cuisine; c'est un feu croisé de cris en majeur et en mineur, de voix de basses, de ténors et de barytons se mélant au cliquetis des verres et des assiettes:

- " Garçon, une perdrix aux navets! Une tripe à la mode de Caen! Un gruyère!
- Pour qui le canard aux choux? Qui est-ce qui a demandé un pied de veau poulette?
  - Par ici.
  - Voilà. »

Et cependant il faut que, sans se déconcerter, la voix ferme et le front serein, quoique le cœur saignant peut-être, le musicien nomade poursuive son chant, dont à peine, de loin en loin, dans un moment de calme passager entre la proclamation d'un potage et d'une côtelette de porc frais, on entend par hasard quelque syllabe, honteuse du bruit qu'elle fait tout à coup : trop heureux quand, comme le juste dont parle Virgile, il parvient à dominer l'orage et à dompter l'attention rebelle!

Pour moi, je ne vois jamais entrer un de ces hommes sans être déjà disposé à l'écouter et à l'applaudir. Hélas! le peu qu'ils savent, c'est à force de travaux opiniâtres, d'efforts cyclopéens, souvent par la seule vigueur de leur intelligence et de leur volonté, qu'ils sont parvenus à l'acquérir. Ils ne sont pas élèves d'Auber ni d'Halévy; jamais ils ne se sont assis sur les bancs d'une école. Chacune de leurs notes, chacun de leurs coups d'archet représente souvent une découverte réelle, une véritable conquête. Quelle irrésistible vocation, quel instinct vraiment musical ne leur a-t-il pas fallu pour arriver au but,

en dépit des obstacles d'une route aride et ingrate où ils marchaient abandonnés à eux-mêmes!

N'avaient-ils pas le génie de la musique, ces deux joueurs de violon que j'entendis récemment et que certes aucun théâtre n'aurait en le droit de dédaigner? Je ne suis pas expert en fait d'harmonie compliquée; j'ignore profondément les arcanes de la fugue et du contre-point, et j'admire en toute sécurité les hommes capables de découvrir, au premier coup d'œil, combien il v a de dièses à la clef. J'aime ct je comprends la musique à la façon des rats qu'attirent les grandes mélodies de l'orgue et qu'on voit sortir de leurs trous et s'avancer timidement, ravis, fascinés, plongés dans l'extase, sans pouvoir deviner néanmoins en quel ton est le morceau qui les charme. Le moindre chapeau chinois de la garde nationale, le triangle des Funambules ou du salon de Mars pourrait me rendre bien des points sans se compromettre; mais j'ai une âme, et je sens quand un violon en a une. Eh bien, ces deux hommes, ces grands artistes en casquette et en blouse bleue, faisaient rire et pleurer les cordes sous leurs doigts. Leur archet voltigeait à éblouir les yeux, sautant d'une note grave à une note aiguë avec la souplesse d'un sylphe ou d'un follet; tantôt il faisait des tours de force, d'agiles culbutes, des cabrioles imprévues semblables à celles d'Auriol dans ses belles années; tantôt il caressait doucement les cordes frémissantes et les baisait avec amour, comme une brise dont le souffle fait frissonner le seuillage. Puis c'étaient des mélodies pleines de rêverie et d'une tristesse adorable, des élégies où Lamartine cût trouvé une musique digne de ses plus belles méditations. On cût dit que les deux violons étaient fées, comme la clef des contes de Perrault.

Oh! ces hommes, qu'ils avaient l'air digne et résigné, et que je souffrais de leur voir tendre d'une main tremblante ce plat d'étain que souvent ils retiraient vide!

Le lendemain, je vis entrer deux pauvres enfants que la nécessité, cette grande institutrice, avait rendus musiciens à l'âge où d'autres ont à peine la force et l'intelligence nécessaires pour jouer à la marelle. L'ainé n'avait pas dix ans; l'autre était si petit qu'il en était tout honteux et qu'il avait envie de pleurer. Il s'était mis sur la tête un bonnet de police en papier avec un superbe plumet; il était charmant.

"Allez-vous-en! cria la mère Morin en les voyant entrer; allez-vous-en! répéta-t-elle avec un air méchant que je ne lui avais pas encore vu. Ils n'ont jamais fini de nous rompre la tête avec leur musique!"

Les deux pauvres garçons se regardèrent stupéfaits.

« Allons-nous-en! » dit le petit d'un air consterné et pleurant à demi.

J'aurais volontiers battu madame Morin.

"Pourquoi, lui dis-je, voulez-vous les chasser, ces enfants? Voyons, petits, commencez et laissez crier *la mère*; elle ne vous mangera pas, allez."

Ils me regardèrent avec reconnaissance. Il était si gentil, si rose, si mignon, le petit, qu'elle se sentit désarmée, car c'est une brave et digne femme après tout, malgré son air brusque; elle grommela pourtant quelque peu, pour sauver les apparences. Je ne sais plus ce qu'ils chantèrent, mais certes ce petit-là avait une voix d'ange; si bien que la mère Morin elle-même lui donna un sou, avec une tape d'amitié sur la joue, et lui fit manger un biscuit trempé dans du vin. Excellente mère Morin!

Suivez-moi maintenant au pont des Arts, s'il vous

plait; c'est là, et la chose est bien naturelle, que nous trouverons les artistes les plus distingués parmi cette cohorte de musiciens aveugles qui pullulent à Paris. On dirait qu'ils comprennent à quoi les oblige cette place d'honneur, sur ce passage central, aux abords de l'Académie française, et qu'ils se piquent d'émulation pour ne point se montrer indignes d'un si illustre voisinage.

Parmi mes lecteurs de Paris, il n'en est pas un, sans doute, qui ne se soit quelquefois arrêté, au milieu de la foule, devant ce jeune aveugle, installé avec son accordéon à l'endroit qu'occupait autrefois un joueur de clarinette morose, aux énormes lunettes bleucs. Cet adolescent joue de son instrument malingre avec tant de mollesse et de grâce, tant de charme et de suavité, qu'il l'élève à une hauteur où ie ne l'aurais pas cru capable d'arriver. Ses concerts n'ont d'autre défaut que de se ressembler un peu trop et d'offrir toujours le même caractère languissant. Il est parvenu, sans l'aide de la moindre réclame, à se faire une popularité fort grande, et à se créer un public dont scraient jaloux les rois de nos salles lyriques. Aujourd'hui encore, après deux ans passés, même quand il ne joue pas (ce qui lui arrive souvent), un cercle continuel s'arrondit autour de lui, tellement épais qu'il obstrue parfois la circulation. Mais, de grace, bienveillants auditeurs, pourquoi vos mains ne sont-elles pas aussi généreuses que vos oreilles? Écoutez, si vous trouvez cela si beau. mais payez ensuite : c'est trop juste.

L'autre aveugle du même pont a fini par se prendre d'une noble émulation. Ce n'avait été jusqu'alors qu'un musicien vulgaire, de ceux à qui on fait l'aumône, mais qu'on n'écoute pas. Après s'être muni d'un superbe accordéon dont le son rappelle celui d'un orgue, il a cherché à lutter contre la concurrence, comme il disait lui-même, et il s'est mis à jouer avec fougue, en s'accompagnant de la tête, des épaules et des pieds. D'abord il a pu croire qu'il réussirait, en voyant, — car je suis persuadé que les aveugles voient, mais d'une autre manière que nous, — en voyant, dis-je, la foule s'assembler devant lui; mais l'illusion ne dura pas longtemps, et, après cet élan suprême, il est retombé dans la morne solitude des premières années.

Les Champs-Élysées surtout sont le centre de ce déluge d'harmonie qui, dans la belle saison, déborde sur Paris. On n'y peut faire un pas, à partir du rondpoint jusqu'à la place de la Concorde, sans recevoir en pleine poitrine, comme une décharge d'artillerie, ici une romance, là une chansonnette, plus loin un grand air ou l'ouverture d'un opéra.

Vous y aurez probablement rencontré, établie presque toujours au centre du carré Marigny, toute une famille de musiciens, famille aussi nombreuse qu'aux temps héroïques des patriarches. Le père, « une espèce de Figaro résigné, joue de la vielle et tire de cet instrument nasillard des accords frappants de mélodie pittoresque. Des deux fils, l'un pince une harpe, l'autre joue du violon, en même temps qu'une de ses sœurs, qui donne le coup d'archet avec un aplomb et une fermété remarquables; la grande fille tourmente une guitare sous ses doigts agiles, de l'air le plus nonchalant du monde, et la plus petite se dresse sur ses brodequins pour atteindre aux cordes d'une harpe trois fois haute comme elle. Et de tous ces accords s'unissant sans se confondre, il résulte un concert saisissant, d'une harmonie saccadée.

étrange, originale, qui tranche vivement sur la pâleur des concerts d'apparat et force l'attention des plus indifférents.

Cet homme est bien connu dans Paris; il a le don d'attirer toujours près de lui un cercle immense. Aussi fait-il à lui seul des quêtes dix fois plus fructueuses que ses confrères, et recueille-t-il une vraie moisson de pièces de cuivre qu'il voit tomber dans la sébile avec indifférence, ayant l'air de trouver cela tout simple et de dire à ses auditeurs : « Bah! j'en ai vu bien d'autres. »

C'est qu'en effet, raconte la légende populaire, cet artiste a été riche autrefois. Il était, dit-on, chef d'orchestre d'un de nos principaux théâtres de province. De malheureuses spéculations de bourse l'ont ruiné. Devenu philosophe, au lieu de se faire un drapeau de sa misère comme Chodruc-Duclos, il n'a pas reculé devant la lutte et s'est mis à reconstruire sou par sou, sur les places publiques, la fortune qu'il a perdue.

Depuis quelque temps un nouveau chanteur a planté sa tente un peu plus bas : c'est un baryton dont la voix a des vibrations magnifiques. Il chante avec âme et intelligence; on l'entend à cinquante pas à la ronde, par-dessus le bruit des instruments voisins, le fracas de la foule et le roulement des voitures. Quoiqu'il soit petit et maigre, et que sa physionomie malingre s'abandonne sans-cesse à ces clignotements d'yeux et à ces froncements de sourcils qui caractérisent les myopes, néanmoins sa pose est si noble, son geste si dramatique, sa tête si fièrement campée sur ses épaules, qu'il ressemble presque à Mélingue dans le rôle de Buridan. Mais le malheureux a beaucoup trop de zèle; il ne ménage pas cet organe souple, coloré, puissant, qui s'épanouit aujourd'hui dans toute la

splendeur de sa virilité; il aime à le déployer avec coquetterie sous toutes ses faces et dans toute sa magnificence, devant ces bourgeois égoïstes dont quelques-uns à peine lui achètent son cahier de romances. Encore quelques mois de ce concert incessant en plein air, et cette voix admirable s'en ira où sont allés les neiges d'antan et l'ut de poitrine de tant de grands ténors.

Plus loin, voici un gros homme à physionomie rubiconde et souriante, qui affectionne de préférence les chansons littéraires où il y a du style, des effets, de la recherche, de la prétention académique, où il est question de barcarolles, de palefroi, et des lauriers de la victoire, et qui ne manque jamais de s'excuser longuement, toutes les fois qu'il aborde la chansonnette comique. Évidemment, ce monsieur, à en juger par son langage et ses manières, a reçu une éducation distinguée, et il aime à le faire voir. Dans les allocutions placides et correctes qu'il adressait jadis au public, il parlait de Béranger comme d'un intime à qui il allait de temps en temps serrer la main, et, pour qu'on n'en doutât pas, il donnait l'adresse du poëte et rapportait sa conversation:

" Ce pauvre vieil ami me dit : Eh bien! camarade, " etc.

Franchement Béranger, — l'homme du moude dont on abusait le plus, — n'a jamais soupçonné tout ce qu'on lui faisait dire.

Ne quittez pas les Champs-Élysées sans aller vous asseoir aux tables du café Morel ou du café des Ambassadeurs. Demandez n'importe quoi, pour la forme, et regardez les tableaux vivants groupés avec art sous le pavillon; pauvres poupèes habillées de dentelles, de velours et de soie, qu'on étale sur des trêteaux,

à raison de trois francs par soirée, pour amorcer le consommateur.

Mais silence, l'orchestre prélude. La diva s'avance vers la rampe, un énorme bouquet à la main, un frais sourire sur les lèvres, les épaules découvertes, quand elles sont blanches et potelées, toute confite en œillades et en révérences. Elle s'incline devant le public, et la voilà partie.

Malheur à la chanteuse maigre ou grêlée : eût-elle la voix de la Malibran, les plus polis frappent trois ou quatre fois l'un contre l'autre le bout de leurs gants, quand ils en ont; et elle retourne s'asseoir, toute rouge de honte, parmi ses compagnes ravies et n'en pouvant plus d'aise.

Quant aux comiques du lieu, je dois me borner à dire qu'ils portent des gants paille du dernier goût et des gilets blancs irréprochables, qui leur ont coûté au moins un mois de leur paye. Ils font beaucoup rire les consommateurs.

J'ai yu un soir, à l'un de ces cafés-concerts, une petite fille, ou plutôt une petite femme de six à huit ans, qui chantait déjà en actrice consommée. Elle avait à dire quelques strophes cavalières, qu'elle accompagnait en frappant des mains l'une contre l'autre et des pieds sur le plancher, tandis que les nymphes ses compagnes faisaient claquer les castagnettes, suivant une mode intronisée par la récente apparition de la Petra Camara. Cette petite personne lançait le môt risqué avec un aplomb d'ingénuité maligne qui faisait frémir : elle avait l'art de souligner les endroits scabreux et de les faire ressortir, en souriant d'une façon particulière, en clignant doucereusement de l'œil, en laissant mourir sa voix mignarde et langoureuse, comme une pensionnaire qui n'est pas encore déniaisée. Elle

cut pu en remontrer à M<sup>lle</sup> Boisgontjer elle-même. A chaque couplet c'était un tonnerre d'applaudissements auxquels elle répondait par de jolies révérences, comme un premier sujet.

Je n'ai pas besoin de dire quelle moisson de gros sous elle récolta en quêtant : plusieurs dames l'embrassèrent avec effusion; les messieurs lui prenaient le menton, en lui promettant de brillantes destinées. Quand elle vint me présenter sa bourse, je lui fis le plus gracieux de tous mes saluts, mais je gardai mon argent. Ma voisine, charmante jeune fille de dix-huit ans, me jeta un regard dédaigneux.

Hélas! qu'on en rencontre souvent de ces enfants qui sont déjà hommes, de ces petites voix fraîches qui chantent de vilaines chansons en public, de ces lèvres naïves et charmantes qui sont aussi blasées que la bouche d'un habitué d'estaminet s'égayant au dessert dans des refrains hasardeux, quand les portes sont closes et qu'il n'a pour l'entendre que le sexe laid et grossier! J'en ai vu à Sceaux, à Asnières, à Vincennes, à Nanterre même, le sol classique de la vertu couronnée de roses, mimant le dimanche devant les tables de cafés remplies de Parisiens en joyeuse humeur, des chansonnettes qu'un dragon ivre aurait trouvées délicieuses, et dont les blanchisseuses endimanchées riaient à perdre haleine.

Les provinciaux nous en voudraient, si, en parlant des cafés-concerts, nous allions oublier le plus célèbre de tous, celui qui est, pour le collégien méditant une expédition dans la capitale, l'Eldorado dont l'image vient chaque nuit tourmenter ses rèves : on a devine qu'il s'agit du Café des Aveugles. C'est à lui que je fis ma première visite, en abordant à Paris. J'y vis jouer un vaudeville léger qui me scandalisa beaucoup, et

j'y entendis de la musique qui m'intéressa fort; en outre j'y pris une demi-tasse exécrable, qui coûtait très-cher. Je commis même l'imprudence d'absorber saus malice un de ces croquets que les garçons placent perfidement près de vous, pour spéculer sur l'ignorance ou la distraction du consommateur, gourmandise coûteuse qui me valut une belle semonce de mon cicerone officieux: c'était lui qui payait.

J'avais pour voisin un grand monsieur, tout de . vert habillé, qui manifestait ses transports par des grognements significatifs et des ricanements sataniques aux endroits immoraux du vaudeville. De temps en temps, il épanchait sa joie et ses réflexions dans mon orcille droite, ce qui me génait considérablement : mais, en provincial bien appris, je me faisais le martyr de la civilité, et j'accueillais chaque communication d'un sourire. Il admirait surtout le sauvage qui bat sur quatre ou cinq tambours à la fois avec une prestesse vraiment phénoménale, en secouant d'un air terrible les plumes qui couronnent son chef, et en agitant son sourcil, comme un Jupiter Olympien. Moi, j'avais attaché tous mes sens à la contemplation d'un aveugle qui jouait du flageolet comme un sourd, en battant frénétiquement la mesure avec son large pied : cet homme me rappelait mon tambour.

Depuis lors je ne suis pas retourné dans ce paradis souterrain des laquais de bonne maison et des premiers commis : c'est beaucoup trop cher pour moi, qui ne suis ni commis, ni laquais. Quelquefois en passant par là, les soirs de fêtes solennelles, je distingue comme de pâles ombres que des garçons compatissants hissent à grand'peine jusqu'au haut de l'escalier, et dont le silence confus, la démarche titubante, le visage blanc et pourpre à la fois, témoignent assez qu'ils ne se

sont pas simplement enivrés d'harmonie. Souvent aussi, je viens errer, comme une âme en peine, autour de cet Éden dont je n'ose franchir le scuil; j'écoute de loin et je saisis avidement quelques bribes de cette musique souterraine, assez puissante pour percer la terre et retentir à travers les dalles jusqu'au bout des galeries. Semblable à ces affamés hâves et blèmes qui rôdent, le nez au vent et la bouche dilatée, autour des soupiraux de Véry, je prête l'oreille aux beuglements enroués de la clarinette, aux décharges de la grosse caisse, aux roulements sonores du tambour, au gazouillement de la flûte et du sifre, à l'aigre bavardage du violon, au caquet des castagnettes babillardes, au rauque frissonnement du tambour de basque, aux titillations bruyantes du chapeau chinois, du triangle et des cymbales, à tout ce formidable potpourri où tant d'instruments à cordes et à vent, de peau, de bois et de cuivre, de toutes les formes, de tous les calibres, de tous les tons, crient à tue-tête, se débattent avec frénésie, mugissent sous les souffles les plus vigoureux et les bras les plus inexorables, poursuivent chacun leur partie sans s'inquiéter des autres, avec une maestria furieuse, un entrain diabolique : concert gigantesque, cyclopéen, titanique, qui ne s'arrête pas aux oreilles et remue vigoureusement les entrailles.

J'écoute tout cela en feignant sournoisement de me promener aux alentours et de rêver à quelque poëme épique. L'invalide gardien de ce palais enchanté, qui s'aperçoit fort bien de mon manège et que tant de bassesse révolte, me guigne d'un air courroucé : il aurait bonne envie de me chercher noise, mais je suis dans mon droit et je sais qu'il n'a rien à y voir.

Que voulez-vous? J'ai toujours aimé les instruments

robustes, ceux qui ont des poumons de fer et des lèvres de bronze. Ce qui m'a surtout ému et frappé dans le Juif-Errant d'Halévy, c'est la scène où les trompettes de Sax, aussi terribles que celles des archanges du jugement dernier, vomissaient de leurs gueules d'airain ces fanfares sonores qui faisaient saigner les oreilles débiles. Un régiment passe, précédé de sa musique guerrière : je ne puis résister au vertige qui me pousse en avant; et me voilà confondu dans la foule des gamins, pauvre petit grain de sable buvant à flots cette grande mer d'harmonie qui monte en rugissant jusqu'à moi. C'est que ces bouches retentissantes, quand on sait les faire parler, ont, dans leurs accords puissants et rêveurs à la fois, quelque chose de solemnel qui va droit à l'âme.

L'autre jour, des Allemands s'étaient rassemblés dans une cour; ils étaient une douzaine, dont la moitié environ portait des instruments, tous en cuivre. Ils avaient proscrit violons, harpes, flageelets, guitarcs, comme trop efféminés sans doute et faits pour les molles délicatesses des salons et les raffinements prétentieux des théâtres. Ils exécutèrent une sorte d'hymne patrictique, que les voix de leurs camarades accompagnèrent en chœur : c'était un chant grave, majestueux, austère, où les notes montaient à flots larges et égaux vers le ciel, comme la fumée de l'encens. Il y avait surtout un cornet à pistons qui faisait des prodiges, et un trombone d'une mélancolie formidable et pourtant débonnaire, telle qu'en devait éprouver, ce semble, le bon roi Grangousier, quand. il digérait.

J'avoue mon faible pour le trombone, et pourquoi le cacherais-je? Je trouve qu'il y a dans le son de cet instrument une puissance calme et douce, une force humble et soumise, comme celle du cheval et de l'éléphant. J'ai pour lui cette sympathic mèlée d'atten drissement qu'on éprouve d'instinct pour un colosse qui se fait l'esclave docile de la faiblesse, pour Hercule aux genoux d'Omphale, pour Quasimodo, le terrible bossu, couché aux pieds de la Esmeralda. Avez-vous été voir, dans un café du boulevard du Temple, ce géant de sept pieds de haut, que conduisait une petite fille, et que parfois, en s'asseyant sur ses genoux, elle essayait de battre d'un air mutin, tandis que lui, souriant avec placidité, et secouant sa bonne grosse tête pâle et maladive, la prenait teut entière dans sa large main, qu'il ne serrait pas trop de peur de l'écraser?

Voilà l'image du trombone, ce géant de cuivre, manié par les frèles doigts et les lèvres délicates de l'homme.

Cclui de mes Allemands semblait être animé comme un instrument fantastique des contes d'Hoffmann. Aussi, une foule immense remplissait-elle toute la cour et s'était-elle attroupée dans la rue. Le concierge lui-même, ce Cerbère plus difficile à charmer que celui du Tartare, l'alène à la main, écoutait, pantelant, sur le seuil de sa loge. Quand ils etrent sini, ils attendirent dans une attitude pleine de dignité, sans dire un mot, sans saire un geste.

L'Allemagne fournit à elle seule un large contingent à la musique de nos rues. C'est de là que viennent aussi ces nomades Orphée qui s'associent par bandes de cinq ou six, pour faire leur tour de France, et qui vont donner, à tous les coins des bourgades et des villages de province, une série de concerts en plein vent. Le paysan les voit avec une répugnance qu'il ne cherche pas à déguiser; pour lui, ces hommes

dont le paletot roux et rapé fait honte à sa blouse bleue sont des fainéants qu'il méprise; il daigne quelquefois leur octroyer royalement un liard ou un morceau de pain, mais en se réservant le droit de les apostropher d'un gros mot.

Si je voulais vous présenter bien d'autres artistes encore, dignes pourtant de votre attention, il me serait impossible d'éviter une monotonie fatigante et de ne pas tomber dans de nombreuses redites. Je ne suis pas assez habile musicien pour exécuter longtemps des variations sur le même thème. Mais je n'oublierai pas ce cor héroique que j'ai vu, par une pluie battante, au carrefour de la Croix-Rouge, sonnant ses notes vigoureuses comme le paladin Roland aux plaines de Roncevaux, - que j'ai rencontré derechef, un peu plus tard, tête nue sous la neige qui tombait à flots, ébranlant les maisons de la cour des Fontaines de ses appels puissants, où il faisait passer toute la force de ses poumons, toute l'inspiration de son cœur et de ses entrailles! Je n'oublierai pas non plus cet invalide de la place Saint-Sulpice, que je retrouve toujours dans mon souvenir, - avec ses deux jambes de bois, - assis au pied de la lourde fontaine, et râclant d'une main convulsive sur un violon qui doit remonter aux premiers jours de l'art. A coup sûr, ce n'est point un grand musicien que ce brave homme; ses ritournelles feraient grincer les dents à cette troupe de Chinois dont le théâtre des Variétés a jadis offert la primeur au public parisien, et pourtant ce n'est point sans un charme indéfinissable, éveillé peut-être par le singulier aspect de ce tronçon d'artiste, que j'entends ces aigres ritournelles tourbillonnant sous l'inhabile archet.

Un jour... C'était dans ce mois de janvier 1855,

qui fut rude pour toutes les misères et toutes les indigences. La neige couvrait les rues de Paris, malgré les bataillons de balayeurs semés çà et là par groupes intrépides, et jetant dans d'immenses tombereaux cette boue froide et blanchâtre, salie par le pied des passants. De légers flocons voltigeaient encore dans l'air; la glace avait buriné d'étincelantes arabesques aux vitres des fenêtres, que le froid tenait hermétiquement closes.

Du coin du feu j'entendis une voix lointaine qui s'approchait par degrés, en chantant un air étrange, monotone, qui tenait de la complainte et du cantique. Cette voix, bien que sourde, cassée, et chevrotante comme celle d'un homme qui touche aux derniers jours, avait je ne sais quelle sonorité caverneuse, quelle pittoresque expression, qui lui donnait un attrait singulier. Malgré une température de 19 degrés au-dessous de zéro, je courus entr'ouvrir ma fenêtre et regarder dans la rue : je vis un beau vieillard, à longue barbe blanche, de haute et forte stature, mais marchant lentement, courbé sur son bâton, tel qu'on représente le saint Christophe ou le Juif errant de la légende. Il tremblait à chaque pas, à la fois, sans doute, de froid et de caducité.

Le vieillard leva doucement la tête et dirigea vers moi l'humble regard de ses yeux pâles et résignés; et cependant il poursuivait son cantique, en descendant la rue d'une marche pénible, et chaque note s'élevait, comme un appel suprême. Je jetai un sou, avec précaution, sur le pavé. J'aime à croire que ce fut moi qui lui portai bonheur, car aussitôt dix fenêtres s'ouvrirent, et dix autres ensuite, et de chacune d'elles tomba une aumône aux pieds du chanteur. Quelques gamins amassés dans la rue, qui avaient suspendu

leurs jeux bruyants pour l'entendre avec cette admiration naïve et silencieuse particulière à l'enfance, se précipitaient pour ramasser les sous qui ne cessaient de pleuvoir, et les lui remettaient avec une sorte de respect instinctif. Et lui, s'arrêtant à chaque fois, découvrait son grand front chauve où tremblaient quelques mèches argentées, puis reprenait sa marche, vacillant comme une feuille morte prête à se détacher de la branche.

Vous avez sans doute rencontré quelquefois le soir ce pandémonium de la musique, cet homme-harmenie qui doni, à lui seul, un concert où presque tous les instruments connus font leur partie à la fois. Arrière, orchestres de nos Opéras, voilà un artiste qui vous fait honte et à qui vous faites pitié; un artiste qui peut vous remplacer à lui seul! Qu'on ne me parle plus d'Atlas! Il ne portait qu'un monde, et risquait tout au plus, par un mouvement déplacé, d'imprimer un léger soubresaut à la machine céleste. Cet homme porte autant de mondes que d'instruments : le moindre dérangement des muscles, le moindre tremblement des jambes, le moindre clignement d'yeux, le moindre tressaillement des nerfs produirait aussitôt la plus déplorable cacophonie. Mais il n'y a pas d'exemple qu'une pareille catastrophe soit jamais arrivée jusqu'ici, tant cette sta tue se tient fermement debout dans sa force et dar sa sérénité. On dirait que, comme pour ces pantiqu'on vend aux foires, chacun de ses gestes est d terminé par un fil que tire un invisible machiniste

Un chapeau chinois sur la tête, devant la bouun chalumeau gigantesque, ou plutôt la flûte à stuyaux du vieux Pan; une guitare à la main; coude, une mailloche dont, de temps à autre, il fre avec vigueur et précision sur une grosse caisse qui lui pend derrière le dos; aux genoux un triangle qui se dandine au bout d'une tringle de fer; aux mollets des cymbales, sans compter ce que j'oublie sans doute, voilà l'inextricable labyrinthe où il se joue chaque soir, et d'où il se tire sans jamais hésiter.

A ses côtés, sa femme, silencieuse et recueillie, donne parfois avec à propos un vigoureux coup de pouce sur un tambour de basque, ce qui produit un effet singulièrement dramatique.

Il est vrai qu'en somme l'harmonie n'est pas des plus séduisantes; mais quel tour de force incroyable! L'homme-orchestre me rappelle ce prisonnier fameux par ses évasions, à qui ses geôliers avaient attaché aux bras, aux jambes, aux mains, aux oreilles, au cou, à chaque membre, une multitude de ficelles correspondant à un nombre égal de sonnettes, de sorte qu'il ne pouvait faire le plus léger mouvement sans les en avertir par un carillon sonore! Et pourtant avec quelle souplesse et quelle certitude, de quel air dégagé et souverain, ce prisonnier d'une nouvelle sorte, captif sous ce gênant appareil, agite en cadence toutes les parties de son corps, et reste maître de tous ses effets! Les plus habiles perdraient la tête ou pour le moins la mesure dans une pareille position. Figurez-vous donc l'Alboni ou Lablache ainsi enharnachés: je vous jure qu'en dépit de tout leur génie musical et de leurs muscles d'airain, ils feront fort piètre figure près de notre héros, et qu'il sera tout ébahi de voir de si grands artistes commettre de telles bévues.

On n'apprécie pas assez cet homme héroïque. Il faut être juste, et si Dulot a pu s'acquérir quelque renom dans la confection des bouts-rimés, le père Pierre de Saint-Louis dans la culture des anagrammes

et des acrostiches, Étienne Tabourot dans celle des vers rétrogrades, lettrisés et rapportés, Triphyodore, Joachim Dubellay, Jacques Arago et beaucoup d'autres dans celle des vers en écho et des poëmes lipogrammatiques; si l'on a vu des artistes composer, non sans gloire, des épopées en alexandrins d'une syllabe, on des chansons dont chaque couplet écrit simulait dans sa forme, par l'adroite variété des rhythmes, toute la série des instruments à boire, pourquoi l'hommeorchestre n'acquerrait-il pas la même illustration à titre égal? Qui osera dire que ce n'est pas vraiment un artiste, si, comme je l'ai toujours cru, l'artiste est celui qui exerce sa profession, non avec le mécanisme inintelligent et la brutale routine d'un automate, mais avec ame, avec amour, avec passion, avec le sentiment du beau et le désir ardent de l'atteindre?

C'était donc aussi un artiste ce jeune homme que j'ai connu au collège, et qui était devenu amoureux d'une superbe clarinette que son oncle lui avait donnée pour cadeau d'étrennes. Le pauvre garcon était singulièrentent disgracié de la nature : il portait ce nez exagéré qu'eurent avant lui Cyrano de Bergerac et M. de Chénedollé, l'auteur du Génie de l'homme : il avait une grande bouche, un front bas, des yeux clignotants et tout effarouchés de la lumière, une démarche gauche et honteuse, des manières craintives comme s'il cût senti qu'il était fait pour servir éternellement de plastron à ses camarades. Quand il passait devant nous avec sa haute taille à demi courbée, indécis, inquiet, toujours prêt à battre en retraite à la première apparition du danger, c'était une grêle de sarcasmes et d'injures. Parfois, à la suite d'un complet ténébreux tramé dans un coin de la cour, on allait le

chercher avec de perfides dehors d'amitié, on l'amenait bras dessus, bras dessous; on le forçait doucement à se mêler à nos jeux, et alors on s'acharnait sur lui, on l'accablait de coups de pelote, aux éclats de rire de tout le collége, jusqu'à ce qu'il se retirât, brisé et moulu, sans oser se plaindre. En hiver, apparaissaitil dans la cour, c'était aussitôt un hourra de triomphe; on le criblait de boulets de neige, et le pauvre paria, tout ahuri, se sauvait comme il pouvait, en baissant la tête et en secouant les orcilles.

Une fois on l'avait si cruellement atteint qu'il ne put s'empêcher de pleurer; il menaça de demander justice au principal, ce qui souleva un ouragan de huées et de haros. On l'appela rapporteur, chien couchant, mauvais camarade; on lui prouva qu'il n'y avait pas moyen de vivre avec lui, qu'il était d'une humeur exécrable et toujours prêt à se fâcher au moindre mot pour rire (ils appelaient cela le petit mot pour rire: la langue des écoliers a son vocabulaire à elle); après quoi un grand lui donna un vigoureux coup de pied pour lui inculquer les principes de la vie de collége. Il le reçut et s'en alla.

D'abord il prit le parti de se réfugier dans un corridor, où il jouait aux dominos avec un de ses camarades presque aussi disgracié que lui. Ils restaient pendant des heures entières sans se dire un mot, poursuivant leur partie comme deux automates, pour recommencer quand ils avaient fini. On les avait surnommés les deux beaux ténébreux, parce que jamais on ne les voyait sourire. Mais, dès qu'il eut sa clarinette, Robichard (c'était son nom : ò marâtre nature!) déserta son compagnon avec l'égoisme de l'artiste; et chaque jour, après le dîner et le souper, se cloîtra dans le coin le plus solitaire des larges cou-

loirs pour s'y livrer tout entier à son nouvel amour.

La première fois qu'on l'enténdit de loin, ce furent des ricanements sarcastiques et de féroces railleries; la deuxième fois, un concert de réclamations s'éleva, formidable, et des groupes menaçants, gros de tempêtes, se formèrent à tous les coins de la cour : il troublait la paix des récréations par le tapage de son infernale musique; on ne pouvait plus vivre tranquille; c'était à n'y pas tenir, etc., etc. La troisième fois, on lui députa deux rhétoriciens qui mirent, en œuvre toute leur éloquence, et essayèrent d'abord de le prendre par les sentiments : il ne s'en émut pas. et sans daigner répondre, il continua sa symphonie. (C'était, je m'en souviens, un morceau criblé de . dièses et de bémols, qu'il répétait pour la ceutième fois depuis trois jours.) Alors ils eurent recours aux grands movens et se jeterent sur lui pour prendre son instrument d'assaut: mais comme la recluse à qui les archers voulaient enlever sa fille, la brebis se fit lion tout à coup. Il égratigna, il mordit, il se défendit des pieds et des mains, et donna un si rude coup de clarinette au plus hargneux qu'il lui fit une énorme bosse au front.

Armé de cette pièce de conviction, le blessé alla se plaindre; et le coupable, mis au pain et à l'eau, fut privé de récréations pour deux jours. Au bout des deux jours il recommença. Cette fois on le laissa en repos; sa réputation était désormais bien établie : c'était un méchant sournois avec qui il ne faisait pas bon plaisanter.

En peu de temps, Robichard fit des progrès incroyables: souvent son camarade venait l'écouter, et ces jours-là la clarinette accomplissait des merveilles. Le soir il la çachait dans son lit, et, toutes les nuits, il en jouait silencieusement, la pressant entre ses doigts et ses lèvres, écoutant avec amour des mélodies que lui seul entendait. Une nuit, le malheureux, voulant serrer son rêve de trop près, s'oublia et laissa échapper un couic épouvantable. Le dortoir s'éveilla en sursaut, et un rire homérique s'éleva de toutes les gorges, tandis que tous les regards étaient braqués, sur le criminel, et que toutes les bouches murmuraient : Robichard! Robichard!

Le gardien vigilant fut aussitôt debout, et il découvrit bien vite à son air piteux l'infortuné musicien, quoique son Pylade essayat héroiquement de faire une diversion en sa faveur, en féignant de cacher quelque chose sous sa couverture. Robichard fut condamné à jeter lui-même sa clarinette dans un endroit infame.

Stupide Argus! tyran aussi sottement cruel que ce geôlier qui écrasa l'araignée de Pelisson!

La clarinette est généralement méprisée, je le sais bien. Mais n'y avait-il pas quelque chose de touchant dans un culte si persévérant et si dévoué, dans la fraternité de ces deux êtres, l'homme et l'instrument, qui se consolaient ensemble des insultes et des railleries? Ce qui n'aurait été pour un vulgaire ménétrier qu'une occupation des plus prosaïques, le collégien-paria l'avait élevé à la hauteur d'un art.

C'est la aussi ce qui fait le mérite et la dignité de ces braves bourgeois qu'on rencontre quelquefois dans la section des instruments honteux de la garde nationale: cymbales, grosses caisses, chapeaux chinois, qu'importe? s'ils ont le fanatisme de leurs fonctions et s'ils savent les ennoblir. J'en ai connu qui faisaient chez cux de longues et studieuses répétitions avant de se hasarder en public: ils prenaient leur partie au sérieux, et pour tout au monde ils n'auraient pas voulu compromettre leur honneur d'artistes. C'est qu'il en est de la musique comme de la Muse : sa beauté pour nous, c'est notre amour pour elle.

Ce culte, ce fanatisme, si l'on veut, peut relever jusqu'à l'orgue de Barbarie, l'instrument le plus commun et le plus décrié des Orphée errants de Paris.

• Du reste, je suis bien aise de déclarer ici que le dédain dont on s'obstine à le poursuivre est beaucoup trop absolu pour être juste. On se figure que l'orgue de Barbarie est une pure mécanique, qui n'exige de la part de l'exécutant ni intelligence ni instinct. Grave erreur et profonde injustice à la fois!

Celui qui veut s'adonner à cette profession si calomniée et si méconnue doit, avant tout, choisir son instrument, et ce n'est point une mince besogne. Je ne crains même pas de dire que là est la pierre de touche du véritable artiste.

Nul n'ignore qu'on peut ranger en trois classes les orgues de Barbarie. La première, qui est la plus nombreuse, j'en conviens, comprend ceux qui endorment le public par la mollesse du son et la vulgarité des ritournelles. Les trois quarts des musiciens en plein vent visent, avant tout, au bon marché, et pour cause, dans l'acquisition de leur matière première, sans réfléchir qu'il n'y a rien de ruineux comme les bons marchés. Ou bien ils se persuadent que le public adore les airs connus et les cantilènes à la mode. Ils choisissent donc un orgue sachant seriner à merveille la Rose des Champs, Marco, les Fraises, le Chant des Cosaques, et ils sont tout étonnés de ne pas provoquer des recettes extraordinaires sur leur passage.

C'est tout simple pourtant : le public qui entend Marco et les Fraises vingt fois par jour, en moyenne,

finit par n'y plus faire attention, par ne plus même les percevoir distinctement, pas plus qu'il ne perçoit le tic-tac de l'horloge du ménage, qui en est venu à faire partie du silence même. Ces chants le plongent dans une sorte de torpeur et de somnolence, comme le do do que les enfants attendent tous les soirs pour s'endormir.

Il faut au public, — ce gros bourgeois égoïste, frileusement blotti dans sa carapace, — quelque chose de plus neuf, si l'on veut le dégourdir.

La deuxième classe, un peu moins nombreuse, se compose des instruments qui irritent par le son faux et criard de leurs mélodies. Au point de vue commercial, je n'hésite pas à les déclarer préférables aux précédents. Il n'y a pas de ressource avec un homme qu'on endort : il y en a quelquefois avec un homme qu'on irrite. Ne vous est-il jamais arrivé de jeter violemment un sou à un joueur d'orgue qui s'obstinait à vous écorcher les oreilles, dans l'espoir de le faire partir?

La troisième classe, qui s'est maintenue jusqu'à présent, hélas! dans une minorité peu imposante, comprend les orgues qui éveillent et satisfont à la fois l'auditeur par la nouveauté de leurs mélodies, l'originalité de leurs ritournelles, le charme pittoresque et provocateur de leur organe. J'en ai rencontré jusqu'à trois!... Il était impossible, quand on les entendait, pour peu qu'on eût un sou dans sa poche, et n'eût-on que ce sou pour diner, de ne pas s'en séparer aussitôt. Ces-orgues-là fascinent comme les sirènes.

Un surtout!... Il m'est arrivé de rester vingt minutes tout rêveur à la fenêtre pour l'écouter. Lorsqu'il quitta son poste, je descendis et le suivis de station en station. Il y avait un refrain pimpant, brodé de clochettes, qui me jetait dans des transports d'extase, et qui m'eût fait danser en pleine rue, comme le roi David devant l'arche du Seigneur.

J'ai remarque aussi que les airs dévots, hymnes et cantiques, sont une excellente spéculation, d'abord parce que c'est moins commun, ensuite parce qu'ils vont au cœur et à la bourse des personnes pieuses.

Il y a encore les orgues avec des cymbales, des sonnettes et des petits bonshommes qui tournent en faisant la révérence, mais c'est cher.

Voilà donc le choix fait : ce n'est pas tout. On ne me persuadera jamais qu'il suffit de tourner la manivelle avec la routine brutale d'un automate. Mettez le même instrument entre les mains du premier venu et entre celles d'un artiste, vous verrez s'il rendra le même son. Lourd, pâle, insignifiant dans le premier cas, dans l'autre il sera vif, anime, plein de verve.

J'ai connu un orgue de Barbarie qui riait, priait et sanglotait comme le violon de Paganini, quand il était manié par le poignet vigoureux d'un invalide. Il fallait l'entendre, aux soirs de bonnes recettes, bondir, se trémousser, ricaner sous cette main, joyeux et railleur, comme si Trilby ou Méphistophélès cût été caché dans sa boîte. C'est que ce brave homne était convaincu; c'est qu'il prenait sa profession au sérieux; c'est qu'il jouait avec verve et bonheur, sans jamais se permettre de mouvoir la mécanique du bras gauche, ni de s'interrompre pour tendre sa casquette aux passants.

Et puis il y a mille façons ingénicuses d'aider à l'effet musical. Les uns s'accompagnent en chantant à tuc-tête; mais l'orgue est un rude compagnon dont la voix sonore étouffe et brise le frêle organe de

l'homme. Ou bien ils appellent le triangle et le tambour de basque à leur aide. D'autres, mieux avisés, ont de petits chiens qu'ils habillent en hussards et qui se tiennent debout à leurs côtés, le regard piteux et la langue pendante, se dandinant en mesure sur leur maigre derrière. Le moyen de refuser un sou à un petit chien habillé en hussard, qui danse en vous tendant gentiment la patte!

D'autres, mieux avisés encore, out des manchots, des perclus, des culs-de-jatte qui se traînent à côté de l'orgue, implorant d'un geste muet la commisération du bourgeois. Quelquefois le pauvre infirme est conduit par son compagnon dans une petite voiture, et il joue lui-même: c'est une excellente spéculation. On a vu même des hommes de génie jucher leur invalide au sommet de l'instrument, comme un buste de plâtre sur le haut d'une bibliothèque. Mais il n'est pas donné à tout le monde d'avoir des invalides de cet acabit.

Tout cela est de la haute esthétique : c'est lettre close pour les profanes et les dédaigneux; mais les artistes en saisiront toute la portée.

## CHAPITRE DEUXIEME.

## ORATEURS ET POETES DES RUES.

Quelque curieuses que soient les physionomies des chanteurs ambulants, je ne sais néanmoins s'il n'y a pas un sujet d'études plus intéressant encore dans ces orateurs et ces poëtes des rues, qui cultivent sans gloire, mais non sans honneur, le grand art de la parole, et qui, chaque jour, du haut de leur tribune, haranguent le peuple en plein air, comme faisait Périclès à l'agora. Que de types à observer, depuis ces modestes héritiers des rapsodes et des troubadours, ces conservateurs des traditions primitives qui, se ressouvenant sans doute que jadis la lyre était à la fois le symbole de la musique et de la poésie, unissent, comme Orphée, l'harmonie des vers à l'harmonie du chant, et promènent de rue en rue leurs Muses mélodieuses; en termes moins pindariques, depuis ces hommes qui chantent, en s'accompagnant de l'orque de Barbarie, des romances qu'ils ont euxmêmes composées, jusqu'à ces industriels forains, ces saltimbanques vagabonds, dont plusieurs dépensent des prodiges de verve et d'humour pour aligner sur les bancs de leur baraque un public de vingt personnes, devant l'estrade où leur femme-colosse trône dans sa puissance et sa majesté!

Il n'est pas, je pense, de membre de l'Académie des sciences morales et politiques, pas de maréchal de France, de littérateur couvant sous sa perruque les destinées de l'Orient, de diplomate décoré des sept couleurs de l'arc-en-ciel, d'ambassadeur indien

ou chinois, de ministre futur ou passé, de candidat perpétuel à un fauteuil quelconque, de professeur de syriaque ou de calligraphie, de collaborateur au Journal des Notaires, de critique grave nageant en pleine esthétique, de poëte lauréat en train de préméditer une tragédie en cinq actes, sans circonstances atténuantes, qui ne se soit arrêté au moins une fois dans sa vie devant ces tréteaux où paradent le pitre, l'Hercule et la Cerrito des foires et solennités publiques. Où trouvera-t-on un homme, s'il fut doué par la nature de quelques entrailles, qui ne se soit senti remué par les accents de vraie et puissante éloquence que la misère et la conviction prêtent quelquesois à ces grands comédiens; qui n'ait écouté avec étonnement les speechs prodigieux, assaisonnés de gestes épiques et de poses monumentales qui leur servent d'amorce à l'usage des gamins, des grisettes et de messieurs les militaires? Quelle richesse d'imagination! quelle verve pittoresque! quel luxe de détails imprévus! quel csprit d'à-propos! quelle éloquence abrupte, originale, prime-sautière, triviale peut-être, mais qui n'en est que plus sûre de son effet!

Il faut les entendre dans les petites villes, publiant au son du tambour le programme de la représentation du soir, avec une voix et un style à l'unisson, tous deux richement colorés, haussés tous deux jusqu'aux dernières limites de l'hyperbole, au point où elle devient sublime ou ridicule, suivant le public à qui l'on s'adresse. Comme ces gaillards savent féconder un sujet, si ingrat qu'il paraisse! Ce n'est pas eux qui trouveraient, avec Simonide, que l'éloge d'un athlète est matière infertile et petite. Vraiment, je voudrais que le poëte grec, pour sa honte, eût pu les entendre racontant à la foule ébahie les exercices

incomparables de Masson le Bras-de-fer, ou de Balandrin l'Indomptable, dans un langage qui n'a jamais été surpassé que par les mémorables affiches des luttes de la salle Montesquieu.

Pendant le discours, les alcides se tiennent debout, comme pièces à l'appui, ramassés sous leur maillot, fiers et dignes, étalant de face et de trois quarts leur cou de taureau et leur carrure d'hippopotame, et souriant entre cux à la dérobée d'un air narquois qui donne beaucoup à réfléchir, quand un amateur imprudent vient d'accepter le calecon du combat. Au besoin même, sans fausse pudeur, avec la charmante bonhomie du vrai mérite, ils joignent leur propre témoignage aux éloges de celui qui pérore. Donnez à ces grands orateurs un veau à deux têtes, un jeune phénomène qui n'a de la barbe que d'un côté du visage, un mouton qui a cu le malheur de naître avec trois pieds seulement; et sur ce thème ils vous broderont aussitôt un chef-d'œuvre de composition fantastique, plein d'apercus nouveaux et d'échappées imprévues.

Et les paillasses, quel admirable type de niais! Il en est qu'on pourrait peut-être citer maintenant comme les premiers artistes en ce genre, depuis la mort d'Odry et d'Alcide Tousez. Leur parade, ou ce qu'ils nomment avec une modestie charmante mais poussée à l'excès, la bagatelle de la porte, dépasse en étourdissante gaieté les chefs-d'œuvre du répertoire de MM. Labiche et Siraudin, ces Homère bouffons de la Montansier. Qui pourrait entendre sans éclater de rire, à moins de s'être fait cercler à neuf, les chansons inouïes qu'ils modulent d'une voix glapissante, les premiers-Paris monstrueux qu'ils feignent de lire dans des journaux fantastiques, les annouces

incroyables dont ils déroulent le baroque spécimen devant l'assemblée qui se pame!

Mais c'est surtout au dernier moment, quand, après une péroraison enflammée, ils ont proclamé le prix des places, qu'ils s'entendent merveilleusement à faire sauter avec une rapidité sans pareille tous ces braves moutons de Dindenaut:

« Deux sous par personne, Messieurs, s'écrie le Panurge de la troupe; il faudrait n'avoir pas deux sous dans sa poche pour se priver d'un pareil spectacle. »

Voycz-vous l'habile homme comme il spécule adroitement sur l'orgueil et la mauvaise honte du public; il n'y a plus moyen pour quiconque se respecte de ne pas entrer immédiatement.

"Allons, deux sous, répète le chœur en un formidable faux-bourdon. A deux sous les places! Entrez, suivez le monde! On va commencer. En avant la musique!"

Et les trompettes sonnent, le tambour roule, la grosse caisse éclate en exclamations désordonnées; tous les instruments mugissent, détonnent, sonnent la charge avec une verve d'enfer; le pitre gambade, écrase les cors de la danscuse, pirouette sur les mains, saute en l'air et retombe sur son derrière, attrape une claque par ici, un coup de pied par là, pleure, rit, grimace et chante à tue-tête; le père noble et la duègne s'abandonnent à des gestes passionnés, fermant et redressant, par une pantomime expressive, les deux premiers doigts de la main droite; l'hercule beugle dans un porte-voix; la danseuse s'élève en arc de triomphe sur ses orteils vigoureux, et arrondit sa gorge avec un sourire enchanteur. Et au milieu de tout ce fracas, on entend ce cri sans cesse répété dans

la mélopée la plus irrésistible, et dominant le bruit, sans relache comme sans affaiblissement :

« Allons, Messieurs, dix centimes, deux sous par personne! Entrez, suivez le monde! On va commencer. Suivez le monde! »

Et on suit si bien le monde qu'il y a d'ordinaire une demi-douzaine de moutons renversés sur les escaliers.

Heureusement, le paillasse est là pour veiller au bon ordre et tendre la main aux faibles, surtout aux dames, qu'il relève en les consolant par un bon mot, Le paillasse, en sa qualité de prototype et d'archétype de la gaieté française, est galant au suprême degré. Pourtant, il faut bien le dire, c'est dans l'intérêt de la caisse que sa galanterie se déploie avec toutes ses séductions. J'en ai vu un voler au secours · d'une pauvre jeune fille qui s'était toute meurtrie dans sa chute. La foule avait chiffonné son bonnet et déchiré sa robe: un roulier lui avait écrasé les mains avec ses énormes souliers ferrés. Elle voulait s'en aller; mais le pitre s'attacha à elle, la consola, lui prouva que ce n'était rien, que cela se passerait avec un peu de beurre sur la plaie, et que dans cinq minutes elle ne sentirait plus la moindre douleur : il lui cita son propre exemple à l'appui. Enfin il ne la lâcha qu'après l'avoir casée aux places à quinze centimes, sous prétexte qu'elle n'était pas de la populace, et qu'elle serait plus à son aise avec des gens comme il faut. Le père noble lança à son séide un coup d'œil reconnaissant.

Après cette première irruption, l'orateur revient adresser à la foule une seconde harangue sur nouveaux frais. Il résume en quelques traits succinets, mais bien sentis, la substance de son précédent discours, et il engage vivement les amateurs éclairés (flatterie qui prend toujours) à profiter du peu de places qui restent, pour venir s'asseoir au milieu de la société nombreuse et bien choisie qui attend dans l'intérieur le lever du rideau. Cette nouvelle allocution a pour effet d'entraîner une douzaine d'autres badauds, gens irrésolus qui ne se décident jamais du premier coup et attendent pour entrer que les meilleures places soient prises et le spectacle commencé. Le saltimbanque connaît à fond cette variété de l'espèce, et il se garde bien de ne pas flatter sa manie.

Pendant toute la durée de la séance, l'orateur reste dehors pour faire patienter les nouveaux venus et tenir adroitement la foule en haleine jusqu'au commencement de la représentation suivante.

Ah! braves comédiens des places publiques, gais chevaliers errants de la misère, grimaciers de génie, que vous luttez vaillamment contre le sort! Faut-il s'étonner qu'on découvre parmi vous des types si marqués, des figures si expressives et si originales? Ce n'est pas sur les bancs des conservatoires et des académies que se forment ces vigourcuses natures d'artistes; elles sortent des entrailles de la populace; elles y tienaent par la misère, par la faim, par le rire et par les pleurs. Ils ont combattu, ils ont souffert, ils ont vécu, ces hommes. Chaque morceau de pain, ils l'ont conquis à la pointe de l'épée, comme un mendiant qui arrache un os demirongé à un chien famélique; ils ont vu de près tous les côtés terribles de l'existence, et même ses côtés fangeux. C'est cette lutte incessante qui les a faits si savants et si forts, qui a si vigoureusement trempé leur génie populaire. La déclamation, les écoles, l'étude, l'imitation, toute cette vie mesquine des civilisés n'a pas déteint sur eux; ils n'ont point usé leur originalité native aux frottements continuels des salons, des causeries, de l'opinion publique, du respect humain; et même jusque dans leur abaissement, ils ont gardé je ne sais quoi d'étrangement accentué qui trahit leur puissance.

Mais qu'il y en a peu qui sachent distinguer la grave physionomie du penseur cachée sous le masque camard et grimaçant de Scapin! C'est égal: artistes incompris, poursuivez votre carrière; et, comme le soleil de M. Lefranc de Pompignan, un homme que vous n'avez jamais lu, n'est-co pas? versez des torrents de lumière sur vos obseurs blasphémateurs. Si seulement vous aviez reçu une obole de tous ceux que vous avez fait rire, vous seriez riches maintenant; vous pourriez vous pavaner en turcarets, faire la roue sous votre jabot et vos trois mentons; car vous avez vu toutes les générations, depuis bien des années, s'amasser en cercle autour de vous.

Vous seriez riches aussi, petits marchands en plein air, débitants de romances et de calembours, montreurs de chiens et de lapins savants, rois de la magie blanche et des sciences occultes, nomades héritiers du grand Albert et du grand Etteilla, crieurs de tous les métiers et de tous les organes, dons Césars de Bazan de l'art et des belles-lettres, qui portez fièrement votre royauté déguenillée et tombant en lambeaux; vous le scriez si les philistins étaient sensibles aux charmes de l'éloquence et aux séductions de l'esprit. Il est tel de ces industriels qui, pour écouler sa marchandise aux abords d'un théâtre borgne, dépense dix fois plus de verve et d'entrain qu'il n'en faut pour bâtir un vaudeville en plusieurs actes, et serait tout aussi digne que les illustres rédacteurs du *Tintamarre* 

de servir de fournisseurs à ces invalides de l'esprit qui trafiquent de celui qu'ils n'ont pas avec celui qu'ils ont pris aux autres.

Avec quel aplomb et quelles savantes inflexions de voix ils s'écrient: « Débité par nos premiers comiques sur les principales scènes de la capitale! » C'est là un appât auquel résiste difficilement le public. Qui ne serait fier de répéter un calembour qui a passé par les lèvres de M. Hoster, des Folies, ou de M. Francisque, de la Gaité? Le gamin surtout, qui croit à si peu de chose, croit encore aux saltimbanques, au théâtre, à M. Hoster et aux câlembours.

D'ailleurs, je vous assure, ces commerçants en chansonnettes et en coq-à-l'âne, quand ils ont un vrai public devant les yeux, et que, montés sur une chaise, ils dominent un auditoire attentif et sympathique, trouvent parfois une éloquence réelle qui n'est pas définie dans les traités de rhétorique, et qui n'en use pas moins, avec une merveilleuse puissance, des images les plus vives et même les plus relevées.

Marmontel, si je ne me trompe, a fait remarquer que le langage d'un fort de la halle, pris dans la plus triviale des situations, quand il se dispute avec sa femme, emprunte instinctivement de la passion qui l'anime les formes et les figures qu'on aurait crues réservées aux seuls académiciens. Eh bien! ce que fait la colère pour un fort de la halle, la passion de la gloire, le légitime orgueil de parler devant une foule suspendue à ses lèvres, la conscience intime de la justice de sa cause, l'auri sacra fames, tout cela le fait chaque jour pour le dernier de ces industriels que vous voyez, hâves et décharnés, secouer leurs haillons avec la majesté d'un sénateur romain pérorant sous la toge.

Par une belle soirée de printemps, j'ai entendu un guitariste dont la pose et les manières, aussi bien que le langage, sentaient leur Figaro. Il avait établi sa tribune aux harangues dans les environs de la colonne de Juillet. C'était un lundi; aussi les ouvriers étaient venus en foule recueillir près de lui quelques bribes de chansons, pour finir joyeusement leur joyeuse journée. Il avait une belle voix, mais une éloquence plus belle encore : c'est pourquoi il laissait volontiers la romance de côté, afin d'adresser à son public des allocutions qui n'étaient pas indignes du fameux monologue de Beaumarchais.

Cet homme avait les formes florissantes du Spartacus de M. Foyatier; mais on voyait bien qu'intérieurement c'était un révolté comme lui. Il portait un paletot en toile grise et une casquette plate, d'une circonférence démesurée. Quoique ses deux mains fussent occupées à tenir sa guitare, il agitait la tête et le corps d'une facon si expressive, il regardait ses auditeurs avec taut d'animation, il ouvrait la bouche avec tant de véhémence, déclamait avec tant de feu. ricanait avec tant de cynisme, qu'il vous fascinait malgré vous. Son éloquence populaire et brutale empoignait chaque auditeur à bras-le-corps et se faisait forcement écouter; elle était toute pleine d'images gigantesques et d'hyperboles qui vous frappaient comme un coup de poing vigoureusement assené sur la nuque. Il possédait surtout l'art de farcir ses discours d'anecdotes, transparentes allégories où percait la pointe empoisonnée de ses allusions. Il se moqua de tous ses confrères avec des plaisanteries si formidables, qu'il ôta pour un mois à ceux qui l'entendaient la fantaisie de leur acheter des chansons. Sa voix, même dans la raillerie, avait des intonations et

des rugissements superbes : sa gaieté était amère et presque effrayante. Si je ne l'avais déjà comparé à Figaro et à Spartacus, je dirais que c'était l'O'Connell ou le Danton de la chansonnette; mais ce n'est vraiment pas trop de quatre comparaisons pour faire comprendre un tel homme.

Ce terrible colosse pinçait de la guitare et chantait : Loin des yeux, près du cœur! avec des fioritures à chaque note et une multitude de bémols à la clef.

De ce tribun aux humbles crieurs de complaintes. d'accidents et d'assassinats, il y a loin, je l'avoue; pas si loin, toutefois, qu'on pourrait le croire. Je ne parle pas de la mélopée de leur cri, parce que c'est un point de vue qui mérite à lui seul une étude spéciale. Mais il y a plus que cela dans les crieurs de crimes et de catastrophes, de programmes des fêtes publiques, des victoires et conquêtes de l'armée française. Il est impossible de s'entendre-mieux à piquer jusqu'au vif la curiosité des fruitières, des blanchisseuses et des modistes. Les romanciers qui ont pour spécialité de confectionner des ouvrages destinés à l'éducation littéraire et morale des cuisinières auraient beaucoup à profiter près d'eux, et pourraient apprendre à leur école l'art de remuer fortement les fibres délicates de ces dames et de porter leur émotion au comble. M. Véron lui-même, tout expert qu'il est, ne saurait tracer en quelques lignes un sommaire plus varié, plus pittoresque et plus palpitant d'intérêt.

Quand l'homme a fini, la femme recommence aussitôt de l'autre côté de la rue, pour ne pas laisser respirer un moment l'attention.

Le programme, il faut bien l'avouer, est effrontément menteur. On ne peut pas mieux cacher le vide du fond sous la splendeur des formes : c'est un beau vêtement de pourpre et d'or sur la carcasse d'un squelette. Qu'importe! Tous les artistes font leur poëme le plus séduisant qu'ils peuvent. Est-ce leur faute, à cux, s'ils sont au-dessus du sujet, et peut-on les rendre responsables de la nullité d'un récit qu'ils n'ont pas lu, et qu'a rédigé peut-être quelque imbécile? Leur thème à eux, c'est leur annonce, et ils n'ont à s'occuper ni à répondre d'autre chose. J'ai connu pourtant des gens d'assez mauvais goût et d'assez vilain caractère pour se fâcher d'y avoir été pris. Je leur conseille d'étudier avec soin les principes de la rhétorique, et de méditer profondément sur la nature et l'essence de l'art.

Pour observer de près toutes ces figures d'orateurs en plein air, il faudrait un voyageur patient et ingénieux comme Ulysse, aventuré comme lui pendant dix ans dans cette Odyssée d'un nouveau genre. Je vous montrerai, du moins, quelques-unes de celles que j'ai rencontrées sur mon passage : je vous nommerai les plus frappantes parmi ces ombres que j'ai entrevues dans ce jour pâle et ténébreux qui leur sert de soleil.

Les marchands de savon à dégraisser, se rattachant à la classe des artistes honteux et méconnus, auraient dû nous servir naturellement d'entrée en matière. Ce n'est pas qu'ils ne méritent, aussi bien que d'autres, de tenir leur place au grand jour dans ce panorama de l'art démocratique, mais ils se la sont faite euxmêmes des plus humbles et des plus restreintes. En général, ils ne se livrent à leur éloquence que devant un malheureux provincial qu'ils sont parvenus à saisir par le bouton de sa redingote, et qu'ils fascinent avec leur discours débité à bout portant, tandis que des deux mains ils frottent, frottent,

frottent, jusqu'à ce qu'ils aient fait disparaître la tache... avec le drap.

Ils ont une sagacité incomparable pour découvrir les figures qui leur promettent des victimes débonnaires et résignées. J'ai vu une fois un curieux spectacle dont je veux vous raconter, en témoin fidèle, les émouvantes péripéties. C'est encore un épisode, il est vrai; mais il se rattache aussi directement que les autres au but de mon poème. Recueillez-vous, lecteur; la chose en vaut la peine.

Un membre de l'Institut (inscriptions et belleslettres), chauve, ventru, décoré et célèbre, passait un jour sur le quai Voltaire, absorbé dans de hautes méditations grammaticales. L'homme au savon l'avait quetté de loin et l'attendait au passage, comme l'araignée attend la mouche imprudente. Quand le savant passa à sa portée, il s'élanca, lui tendant son programme d'un geste muet, mais irrésistible. Le pauvre homme s'était arrêté tout interdit, sans comprendre; et je m'arrêtai aussi pour jouir de la scène. Il ouvrit machinalement le morceau de papier et machinalement se mit à le lire, en marmottant tout bas des paroles inintelligibles. Mais déjà l'autre avait pris possession de sa personne : son appareil était étalé sur le parapet, et il s'occupait à frotter, avec la vigueur et la conviction d'un fanatique, sa déplorable victime.

"Laissez-moi, laissez-moi, disait doucement le membre de l'Institut, qui avait enfin deviné qu'on l'exploitait; laissez-moi," répétait-il d'une voix émue et dolente.

Mais notre homme se gardait bien de lui obéir. Il était trop fier d'opérer, coram populo, sur un grand personnage décoré de la Légion d'honneur.

« Remarquez bien, Monsieur, lui disait-il avec cet organe et ce débit qui caractérisent l'honorable corporation des marchands de savon, remarquez bien cette tache de graisse qui s'étale sur votre bras droit; elle est hideuse et dégoûtante : on dirait, sous votre respect, que vous vous êtes pendant un mois servi de votre manche en manière de mouchoir. et que vous l'avez ensuite trempée dans un potage pour la laver. Eh bien! avec mon savon, ie veux faire disparaître instantanément cette tache hideuse et dégoûtante, et vous rendre la place aussi nette que la prunelle de mes yeux (il était chassieux comme Horace). Les dégraisseurs, Monsieur, vous salissent et vous gâtent vos habits sous prétexte de les nettoyer; moi, Monsieur, à l'aide de mon savon, je rends en une seconde (amère dérision! il y avait un quart d'heure qu'il frottait à tour de bras) au drap le plus malpropre son premier lustre et son éclat. primitif. Mon savon est aussi utile pour les robes. châles, mouchoirs, cravates, tentures et tapis. On peut également s'en servir avec avantage et économie pour se faire la barbe. »

« Laissez-moi, » répétait toujours l'infortuné membre de l'Institut d'une voix affaiblie et presque mourante.

Mais il avait affaire à forte partie, et il fallut bien s'exécuter jusqu'au bout. Enfin, l'araignée lácha sa proie, qui s'en alla, encore tout émue, et grondant d'un air irrité entre ses dents; mais elle n'en était pas quitte à si peu de frais. L'industriel — ces hommes sont sans éducation — courut après l'académicien:

« Monsieur, Monsieur!... bourgeois, c'est dix centimes, deux sous. » Comment, dix centimes, criait le savant, cette fois avec l'énergie du désespoir; mais c'est une déprédation qui n'a pas de nom. Vous m'arrêtez malgré moi, vous abimez ma redingote, et vous voulez me faire payer? Ah! mais c'est trop fort!»

Il agitait son parapluie d'un geste menaçant,

"Je vous ai abimé votre redingote moi! rugit le marchand avec indignation; peut-on dire des atrocités pareilles? Figurez-vous, ajouta-t-il en s'adressant à la foule qui commençait à s'amasser, figurezvous que Monsieur avait sur le bras droit une tache énorme, comme s'il avait verse dessus la marmite des Invalides, quoi! Un balayeur en aurait jeté sa blouse à l'eau, ma parole d'honneur. Tout le monde est témoin que j'ai fait disparaître cette tache en un clin d'œil: voyez plutôt si elle y est encore. Je suis connu dans tout Paris pour un honnête homme, moi. Je demande à la société si ce n'est pas une indignité qu'un richard comme Monsieur veuille enlever le pain de la bouche à un pauvre père de famille qui s'est échigné à le décrasser. Un homme décoré, faire, des cérémonies pour deux sous! Vous devriez être honteux! Achetez-moi plutôt une tablette; c'est cinquante centimes : vous ne vous en repentirez pas. »

Le membre de l'Institut, éperdu, épouvanté des regards hostiles que la foule braquait déjà sur lui, craignit de faire une émeute; il se hâta d'acheter une tablette, et l'araignée revint quêter une autre mouche au passage.

## Admirable matière à mettre en vers latins!

Avez-vous jamais écouté les marchands d'encre indélébile, et de pâte donnant aux rasoirs un tranchant fin, doux et durable? Les avez-vous entendus débitant leurs discours avec une volubilité sans égale, les yeux baissés, tout en travaillant pour vous donner la preuve de ce qu'ils avancent? Parfois ils n'ont pour auditoire qu'un compère qui feint d'acheter avec la frénésie de l'admiration; le plus souvent ils n'ont personne; mais ils ne s'arrêtent pas pour si peu, et ils attendent patiemment la Fortune, cette déesse ailée pour tant d'autres et boiteuse pour eux. Quand c'est fini, ils recommencent.

Il y en a parmi ces industriels qui, pour vendre des chaînes de sûreté, entament tout un roman des mieux troussés qui ferait tomber M. d'Arlincourt en extase, ou plutôt un vrai poëme, où ils parlent de dames de comptoir au sourire oriental, d'odalisques à l'œil noir, de bazars splendides comme ceux de Bagdad, la ville des merveilles. Puis tout à coup, au moment où l'on s'y attend le moins, et où chacun est en train de s'enivrer de poésie et de rire en bienheureux badaud, les traîtres retombent brusquement à leur chaîne par une scélérate de transition qu'on n'avait pas prévue, et tout le monde s'esquive.

Je ne sais quel est l'artiste inconnu qui compose toutes ces harangues dont l'allure et le style ont de terribles airs de parenté entre eux tous. Ce doit être quelque illustre Gaudissard réduit par des malheurs à rédiger au plus juste prix d'éloquents prospectus pour des commerçants peu lettrés, ou même quelque ancien prix d'honneur du grand concours, — tant c'est académique, élégant, soigné, périodique, tiré à quatre épingles, avec des épithètes habilement distribuées, des participes jetés en avant, et des verbes qui font image.

Il n'est personne qui n'ait souvent rencontré un

marchand de pommade à faire pousser les cheveux, debout près de sa bannière où sont peintes trois têtes, dont l'état chevelu symbolise par sa progression l'efficacité de son merveilleux spécifique. Celuilà ne s'épuise point la poitrine : comme Fontenelle, il aurait la main pleine de vérités, qu'il ne l'ouvrirait qu'à ses heures. Nonchalant et bon garcon, il se contente presque toujours de causer familièrement avec ceux qui l'entourent. Mais aux grands jours, quand il a un auditoire digne de lui, alors, sans s'émouvoir, la face souriante et l'œil doucement allumé, il commence un discours aux formes tranquilles et rebondies, composition charmante, fleurie, soigneusement peignée, où il y a des mots, des traits, des phrases travaillées à loisir, dont les ailes se balancent avec grâce et les antithèses se répondent avec symétrie. J'ai eu la bonne fortune de l'entendre une fois; sa péroraison surtout me frappa:

" J'ai dit, Messieurs, grasseya-t-il en ôtant sa casquette pour incliner sa tête canonicale de la façon la plus distinguée; je ne cause jamais davantage. Je ne suis pas fâché d'avoir fini, parce qu'un plus long discours m'aurait lassé et qu'on a bien assez de ses fatigues nécessaires ici-bas, sans en aller chercher d'inutiles. Que ceux qui ne m'ont pas entendu jettent les yeux sur ma chevelure; c'est le plus éloquent discours que je puisse leur faire. S'il ne suffit pas à les convaincre, mes paroles seraient parfaitement inutiles."

Et il se tourna avec aisance pour montrer à l'auditoire les cheveux les plus longs qui se soient vus sur une tête d'homme, depuis que Dalila coupa ceux de Samson.

Je ne te passerai pas non plus sous silence, non

indictus abibis, pauvre homme rabougri, contrefait, presque bossu, que j'ai entendu récitant avec chaleur des tirades de Victor, ou l'Enfant de la forêt! Sa voix était aigre et chevrotante; son ton faux et criard; son geste ridicule. Il avait choisi justement le plus affreux passage peut-être de cet affreux livre écrit dans ce style de portière prétentieuse qui, parmi les écrivains n'appartient qu'à M. Ducray-Duminil, et il émaillait chaque mot de cuirs qui n'appartenaient qu'à lui. Chacun était violemment tenté de rire, et il y avait bien de quoi. Figurez-vous donc Quasimodo se posant en trouvère pour célébrer la châtelaine et son doux merci d'amour. Mais il y avait tant de bonne foi dans cet homme; il croyait si fermement à cette prose qu'après tout ont admirée nos pères; il était si loin de supposer qu'on ne l'admirât plus aujourd'hui comme au temps où toutes les femmes sensibles du quartier s'assemblaient chaque soir, peut-être chez sa mère, pour écouter avec larmes cette émouvante lecture; il y avait, à tout prendre, quelque chose de si pieux et de si chevaleresque dans ce culte qui se complaisait à rester en arrière avec l'objet de ses souvenirs et de ses adorations d'autrefois, que la raillerie expirait sur les lèvres.

Pour moi, je lui sus gré de ses instincts d'artiste, et je préférai cet homme qui comprenait la littérature à sa façon, il est vrai, mais qui l'aimait et la cultivait du moins, aux vulgaires chanteurs de gaudrioles facéticuses et de joyeusetés burlesques.

Ce nouveau genre d'exercices, qui tend à transporter les écoles de déclamation dans la rue, semble se multiplier sensiblement depuis peu. C'est un pas de plus que l'art populaire fait en avant. Ainsi, je me souviens d'avoir récemment entendu deux hommes, dont l'un débitait, suivant les grandes traditions classiques, les fameux vers de Lusignan dans Zaire; l'autre, un romantique, gâté sans doute par la lecture dangereuse des auteurs modernes, récitait avec une furia francese le chant guerrier des soldats du roi chevelu dans les Martyrs. Il portait une barbe fort pointue, hérissant un menton inquiet et des plus mobiles. Chaque fois qu'il disait le refrain : « Pharamond, Pharamond, nous avons combattu avec l'épée!» sur ce menton, agité de mouvements belliqueux et de convulsions frénétiques, sa barbe, qu'on eût dite animée, dressait et rabaissait tour à tour sa fantastique silhouette, comme la framée redoutable du monarque franc.

Il en est de plus hardis ou de plus lettrés qui déclament des morceaux composés par eux-mêmes, L'an dernier, dans un café, j'en ai rencontré un qui travaillait son style à l'instar de celui des Incas, par M. de Marmontel. Le poëme composé par cet homme était un combat de faureaux. L'ambitieux n'avait pas craint de s'attaquer d'abord à un morceau capital. Le combattant, jeune et beau comme un chevalier errant, était animé par l'amour secret d'une princesse dont il portait les couleurs et dont la présence l'encourageait à faire des prodiges. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il tuait le taureau le plus galamment du monde, et que la princesse, en jeune personne bien élevée, ne manquait pas de s'évanouir d'émotion. Alors le preux chevalier, emporté par son amour, adressait à la princesse, sous prétexte de monologue, un fort beau discours qu'elle devait bien regretter de ne pas entendre. Le roi, un brave homme sans préjugés, mettait sa main pale et froide dans celle de l'heureux toréador, ivre d'extase. En ce moment, la jeune personne ouvrait languissamment ses grands yeux, jetait une exclamation de pudeur mélée de joie, et la toile tombait sur ce tableau délicat. Je laisse à penser si l'auteur faisait valoir, par son débit, ce récit d'une poésie aussi neuve que dramatique, lequel, en résumé, pouvait lutter sans trop de désavantage avec les narrations épiques des Incas ou de Gonzalve de Cordoue.

Mais le plus curieux, sans contredit, le plus varié. le plus intéressant des types populaires où l'on puisse observer l'empreinte visible de l'art et la trace incontestable de ses inspirations, c'est la race de ces grands comédiens que le vulgaire nomme des charlatans. Arracheurs de dents, marchands de crayons, d'onquents ou d'élixirs, débitants de graine aux vers et de panacées, de cirage pour les bottes et de vernis pour les meubles, orateurs qui s'annoncent au son de la grosse caisse, du tambour, des trompettes ou de l'orgue de Barbarie, qui trônent dans une lourde voiture ou dans un carrosse élégant, commis voyageurs des places publiques, revêtus d'une robe de Turc ou d'un habit d'Arlequin au lieu d'un paletot de la Belle-Jardinière, famille innombrable et sans cesse renaissante des bohémiens de la civilisation, où s'est réfugié le peu qui reste ici-bas d'originalité pittoresque! Malheur à qui ne sent pas leur puissance; à qui n'a jamais tressailli au mugissement joyeux de leur orchestre, quand il convoque autour d'eux le ban et l'arrière-ban des badauds; à qui n'a pas contemplé avec vénération le grand homme debout sur son trône et dominant la foule, majestueux et serein; à qui ne s'est pas rangé, lui-même palpitant d'émotion comme un enfant, dans le cercle muet et docile; à qui ne s'est pas dit, en entendant cette voix souvent enrouée, mais toujours convaincue : Il y a quelque chose là!

On peut distinguer bien des espèces de charlatans. Citons d'abord le charlatan qui fait la phrase et arrondit la période; il parle des guerriers tombés au champ d'honneur en moissonnant les lauriers de la victoire. Celui-là remonte aux beaux temps de l'école impériale; s'il avait traduit Ossian, ce serait le Baour du genre; mais il n'a pas traduit Ossian.

Il y a le charlatan gai compère et bon compagnon, qui a jeté son bonnet par-dessus les moulins et ne parle que par bons mots, calembours et gaudrioles. Il sait parfaitement qu'on est vaincu quand on a ri. C'est le Roger-Bontemps du charlatanisme.

Il y a le charlatan passionne, qui allume son auditoire comme un premier comique de province, qui se démène, brûle les planches, se hat les flancs, crie, braille, fait des gestes à se disloquer le corps, et trempe cinq mouchoirs à chacun de ses boniments.

Il y a le charlatan mélancolique, le plus habile de tous. Vous avez probablement déjà vu Ch. Pradier, ce jeune homme doux, hésitant, timide comme la vierge des premières amours, et qui a plutôt l'air, malgré ses lunettes et les poils folichons qui s'ébattent sur sa joue, d'une fiancée candide et tremblante que d'un ancien sous-lieutenant de spahis. Il s'adresse à la foule avec une placidité d'organe, une humilité d'attitude qui préviennent en sa faveur; la rougeur de son front semble demander grâce; on se sent ému et attendri, quoi qu'on en ait, devant ce pauvre jeune homme, réduit à descendre ainsi sur la place publique. Il parle de Gilbert, de Chatterton, d'Hégésippe Moreau, d'Élisa Mercœur, de bien d'autres, artistes et poëtes comme lui, plus malheureux encore que lui, parce

qu'ils n'ont pas eu son courage. Eh! ne faut-il pas plus de courage, en effet, pour venir pérorer dans la rue, monté sur un tabouret, que pour aller mourir à l'hôpital? Il est si facile de mourir à l'hôpital! — Il supplie ses auditeurs de vouloir bien l'entendre; il les conjure de lui pardonner s'il ne les amuse pas. Hélas! il n'a pas de plaisanteries grossières à sa disposition; il ignore l'art de retenir la foule en la faisant rire; il n'a nullement l'habitude du cruel métier auquel le réduit la nécessité: il faut passer quelque chose à sa timidité et à son inexpérience. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on l'aide à mettre à profit un peu d'éducation qu'il a reçue des hommes et un peu d'intelligence qu'il a reçue de Dieu.

Ce speech charmant et ingénieux est entrecoupé, à propos, de soupirs contenus, de pauses pathétiques. de moments d'émotion, de tremblements dans la voix. de rougeurs subites, et même de larmes naissantes et mal comprimées. Tout cela est pour arriver à vendre une toute petite brochure, intitulée : les Mémoires d'un spahis, laquelle, en vérité, ne vaut pas le diable, ni même les trois sous qu'elle coûte. Mais il n'est guère possible d'avoir plus d'adresse et de mieux posséder l'art d'intéresser et d'apprivoiser le bourgeois, cette bête farouche qui veille sur sa bourse comme le dragon de la fable sur les pommes d'or du jardin des Hespérides. Cet infortuné jeune homme doit surtout fortement remuer les entrailles des personnes sensibles et vertueuses qui aiment à voir lever l'aurore, des bonnes mères de famille, des lectrices de romans, des portières sentimentales, des jeunes filles récemment sorties de pension et des provinciaux tout frais débarqués dans la Babylone moderne.

La dernière fois que je l'ai entendu, il m'a ému

moi-même. J'avais commencé par sourire avec les esprits forts, pour montrer au public que j'étais une tête solide et qu'on ne m'attrapait point ainsi; à la fin, malgré moi, je ne souriais plus, et j'en étais à me demander si je n'avais devant les yeux qu'un comédien, ou bien un homme réellement sincère et convaincu, qui avait compris la grandeur et l'originalité de cette lutte de l'intelligence contre la misère. Le malheur est qu'on se défie de ses propres entraîncments et qu'on a peur d'être dupe.

Voilà un des représentants de ce que j'appelle le charlatanisme mélancolique 1.

¹ Ceci. paraissait en 1854 dans la Revue de Paris. Quelques jours après, M. Ch. Pradier m'écrivait la lettre suivante, en m'envoyant son Cri du poête au dix-neuvième siècle:

## · Monsieur .

» Avant-hier seulement X. me prévenait que la Revue de Paris venait de publier votre longue et spirituelle étude sur les artistes nomades, et que vous avez eu la bonté d'y parler favorablement de moi; j'ai donc lu, et viens vous dire merci

• Charles Pradier n'avait trouvé jusqu'à présent que des railleurs stupides, qu'il voyait s'ébattre lourdement sur son compte. Il est heureux d'avoir enfin heurté sur sa route un homme d'esprit dout le cœur s'est ému, et qui n'a pu, malgré son style enjoué, dissimuler adroitement son émotion. Voyez plutôt, Monsieur, ces quelques lignes que vous avez écrites (numéro du 1er octobre), et que ie copie textuellement:

A la fin, malgré moi, etc. Le malheur est qu'on se défie de ses propres entraînements et qu'on a peur d'être dupe.

» Voilà une bien grande et bien triste vérité, Monsieur; c'est elle qui m'a toujours laissé dans l'ombre; c'est elle qui m'a fait soupçouner par vous comme par tous. Sans elle, vous seriez vonu à moi, et j'aurais pu vous dire.... Je vous aurais raconté tout cela, et bien d'autres choses encore que je vous dirai, si vouvelez, en m'honorant d'une réponse, m'accorder une entrevue. Sans cette cruelle vérité, vous auriez été complétement éclairé sur le comple de Pradier, le charlatan mélancolique, et vous cus-

Enfin, il y a le charlatan-charlatan, si l'on veut bien me pardonner ce singulier rapprochement de mots. Vous auriez compris ce que je veux dire, si vous aviez entendu ce débitant de graine aux vers qui commençait ainsi: « Salut, beau ciel, qui... Salut, soleil... Salut, air pur, etc. » et qui, après vingt-cinq minutes de ce style, arrivait, sans se déconcerter, à son petit commerce; ou bien ce vieillard qui tirait si admirablement parti de sa physionomie patriareale et vénérable, pour écouler plus vite sa marchandise.

" Messieurs, disait-il avec onction, voyez mes cheveux blancs! Un vieillard comme moi ne voudrait pas vous tromper. Ce n'est pas pour quelques misérables sous que j'irais souiller la fin d'une longue et hono-

siez encore probablement modifié votre article, déjà si bienveillant pour lui.

Toutefois, Monsieur, Charles Pradier vous remercie, et, comme preuve de sa gratitude, il a l'honneur de vous offrir les quelques vers de ce jeune homme inconnu, vers que vous aves eu l'indulgence de trouver si beaux, et que vous, regrettez de ne pas savoir. Hélas! comme tant de choses en ce monde, cela a besoin d'être vu de loin et ne résiste pas à l'analyse. Si cependant, après les avoir lus, vous croyez que l'article du 1° octobre ait besoin d'un complément, vous pourrez prendre celui du 15 (même mois) pour le compléter, en adaptant comme trait d'union entre l'un et l'autre ce Cri du poète au dix-neuvième siècle, cri de douleur que jetait dans une mansarde, avant d'oser aller d'abord dans les restaurants, puis sur les places publiques, ce pauvre mendiant littéraire qui vous demande encoré, non plus du pain, mais, chose plus précieuse pour lui, un rayon de votre soleil.

· Daignez agréer, etc.

## . CH. PRADIER. .

M. Ch. Pradier vint me voir quelques jours après avec une lettre d'introduction d'un de nos journalistes les plus connus. Je l'ai revu plusieurs fois depuis, et mon opinion s'est nécessairement modifiée sur son compte. Si je laisse ce passage tel qu'il était d'abord, c'est comme impression première.

rable carrière, — que j'irais mentir à la face du ciel, au moment où j'ai déjà un pied dans la tombe, et où je vais comparaître devant Dieu. »

Veuillez me suivre à douze ans en arrière, dans ma bourgade natale. C'est un dimanche. On sort de la grand'messe. A peine les premières personnes, les ménagères avant hâte d'aller soigner le pot-au-feu, ont-elles mis le pied hors de l'église, qu'un grand éclat de tambours et de trompettes retentit sur la place. Le peuple se rue en avant. Chaque porte de l'église se change en un vomitoire où la foule, haletante d'émotion et béante de curiosité, s'écrase pour passer plus vite. Les enfants de chœur (quæque miserrima vidi, et quorum pars magna fui!) arrachent leurs surpliset s'enfuient pêle-mêle, malgré les exclamations du curé et l'indignation du vicaire. On en vit même un, - souvenir qui réjouit encore aujourd'hui la population tout entière, - apparaître sur la place, tout effaré d'aisc, avec sa soutanelle rouge que, dans son empressement, il n'avait pas pris le temps de dépouiller. Le suisse lui-même, infandum! perdant la tête dans ce cataclysme, oublia pour la première fois sa canne à la sacristie et suivit le torrent des profanes sans avoir déposé son costume officiel, coupable négligence que le curé lui reprocha amèrement, et qu'il déplora lui-même avec humilité jusqu'à la sin de ses jours.

Alors un beau spectacle s'offrit à notre vue. Un homme, dans la fleur de l'âge, se tenait debout, majestueux comme l'Apollon du Belvédère, sur le devant d'une voiture splendide, attelée de deux chevaux bruns, — la figure bouffie, la tête en arrière et le ventre en avant; il sonnait du clairon comme un dieu marin, tandis qu'à ses côtés deux compagnons

battaient avec frénésie, l'un du tambour, l'autre de la grosse caisse et des cymbales. C'est déjà un grand art de savoir choisir avec tant de tact le moment propice. Aussi ne lui manquait-il personne, sinon le curé, le vicaire et la servante du presbytère; encore remarqua-t-on que le vicaire, feignant de plisser son surplis, était posté près d'une fenêtre de la sacristie, d'où son regard pouvait plonger sur la place, à travers les rideaux mal fermés, et que la servante, pestant sans doute contre la réserve importune que lui imposait sa profession, avait le visage avidement collé aux carreaux de la cuisine.

Quand l'homme vit les douze cents indigènes, petits et grands, accumulés à ses pieds, il fit un signe de la main droite; la musique se tut, et un frémissement d'attente courut dans toute la foule. L'orateur se moucha lentement; le silence était profond:

" Mes amis, s'écria-t-il en fausset (à Paris, il aurait dit : Messieurs), vous venez d'adorer Dieu dans son temple; c'est bien, c'est très bien, et je vous en loue du plus profond de mon âme. Chrétiens (il n'a-jouta pas : Mes frères; c'est dommage!), vous avez fait votre devoir, et l'homme qui fait son devoir est grand. "

Comment diable, pensais-je, car je ne manquais pas de bon sens, tout enfant de chœur que j'étais; comment diable va-t-il faire pour venir à bon port au fait de son onguent? — Il y vint pourtant, et voici comme:

« Eh bien! continua-t-il au milieu de l'attention puissamment surexcitée par ce pompeux exorde, — en présence de ce temple saint, devant cet auditoire purisié par l'auguste sacrifice auquel il vient d'assister (j'éprouve le besoin de déclarer ici que ces paroles

sont parfaitement historiques: douze cents personnes les ont entendues comme moi), devaut ce Dieu de vérité qui m'écoute, je puis lever la main sans crainte et jurer sur mon honneur et ma conscience de chrétien que mon onguent, » etc., — le reste comme dans la chanson.

O manes de Despréaux, vous dûtes tressaillir de joie à cette magnifique transition!

Cet homme était un charlatan-charlatan qui s'était trempé dans la rhétorique, comme Achille dans le Styx, pour se rendre invulnérable.

Ce n'est là que le menu fretin. Il faut voir les héros, les chefs de file, ceux qui ne parlent au public que montés sur un piédestal de renom et couronnés d'une auréole de succès. Vous n'avez pas été sans vous croiser quelquesois avec la voiture de Duchesne, le grand Duchesne, premier dentiste de France et de Navarre. Depuis quelque temps Duchesne père s'est retiré dans sa gloire; il a légué à son enfant un fardeau que celui-ci porte sans plier. Duchesne fils rentrait jadis dans la classe des charlatans passionnés; sa parole était un foyer toujours incandescent, et tandis que sa main droite gesticulait avec force, sa main gauche était occupée sans cesse à essuyer son front ruisselant et ses joues cramoisies. Il semait ses harangues de comparaisons, d'apostrophes, d'images de toutes sortes, d'hyperboles surtout, la figure favorite des arracheurs de dents. On y sentait la fougue généreuse de la jeunesse, cet âge où le sang court comme un punch enflammé dans les veines. - Avec quelle conviction profonde, avec quel cri de la conscience et quelle douloureuse sollicitude il suppliait ses auditeurs de bien soigner la toilette de leurs dents, s'ils ne voulaient se ménager d'éternels regrets! De

quel air noble et majestueux, qui désarmait la raillerie vulgaire, il montrait au public sa mâchoire étincelante et rangée en bon ordre comme une compagnie de recrues d'élite aux uniformes bien astiqués! Il eût fallu avoir un cœur de marbre ou une bourse de poëte pour ne pas se laisser séduire par cette allocution chaleureuse et vraiment pathétique. Depuis, l'habitude a un peu tempéré cette ardeur première, et la source coule avec autant de force, mais avec moins de fracas.

C'est de lui ce mot charmant digne d'être transmis à la postérité, sur le bronze ou le marbre :

" Messieurs, d'autres vous arrachent les dents; moi je ne les arrache pas, je les cueille. "

N'oublions pas l'illustre Miette, dont la célébrité est aujourd'hui presque européenne. Comme Duchesne, Miette a légué l'héritage de sa gloire à son fils. Duchesne et Miette suivent tous deux à peu près la même carrière: ce sont les médecins de la mâchoire humaine; mais Duchesne cueille les dents, tandis que Miette ne fait que nettoyer la boche et le râtelier. Du reste, ils ont chacun leur spécialité d'éloquence comme d'opération.

Je devrais parler tout au long de Lartaud, le chirurgien-pédicure de l'empereur de Maroc. Lartaud est facile à reconnaître : c'est une figure large et ouverte, coiffée d'une calotte que recouvrent des couronnes de médailles blanches. Son habit porte de même des cœurs et des christs brodés en blanc sur la poitrine, et tous ses doigts sont surchargés de bagues. Lartaud est l'ami des ouvriers, avec qui il cause toujours longuement, comme un simple mortel, avant et après ses séances. Aussi, à peine est-il monté sur le devant de sa voiture attelée de deux chevaux aux longs panaches, qu'un grand cercle se trouve déjà formé autour de lui.

Alors, l'illustre chirurgien-pédicure ouvre une boîte, en tire des bras, des jambes, des os de tous les membres humains; il les manie, les fait jouer, les plie en tous sens, les applique contre les parties correspondantes de son propre corps, accompagnant cette pantomime de gestes majestueux, mais inintelligibles, et sans mot dire, de manière à faire croire à ceux qui ne le connaissent pas que c'est un charlatan muet. Puis, il tire de la même boîte de petits cadres sales dans lesquels sont renfermés des certificats en sa faveur de l'archevêque de Lyon, de notre saint-père le pape, de plusieurs généraux, de l'empereur de Maroc, etc.; il les entasse tout le long de ses bras étendus, et baise frénétiquement chaque signature.

Ensuite, il commence tout à coup son pallas d'une voix sourde et vibrante à la fois; il raconte que ces jambes, qu'il tient à la main, sont celles d'une vivandière qu'il a emportée du champ de bataille par son courage, et il entame sur les vertus de son précieux baume un panégyrique passionné et démesurément long, où on n'entend que ces mots revenant à intervalles périodiques:

"Le champ d'honneur... Mon beau soleil d'Afrique! Il n'y a qu'un Dieu et qu'un soleil, mes braves amis, comme il n'y a qu'un précieux baume! — Mon précieux remède couvert de gloire dans les bivouacs, au milieu des montagnes! — Mes chers camarades, mes bons ouvriers,... je suis votre ami, moi!... »

C'est là le fond de son discours, comme goddam est le fond de la langue anglaise.

Mais ce qui fait l'originalité de Lartaud, c'est qu'il est le type du charlatan dévot. Il prêche plutôt qu'il

ne harangue: son discours est un prône, et il le débite avec une onction qui touche. Il exhorte ses camarades les ouvriers à honorer leur Créateur et à s'acquitter de leurs devoirs religieux; il porte avec transport à ses lèvres, les médailles et les crucifix suspendus à son cou, par-dessus son habit; il fait même le signe de la croix, et tout cela avec une bonne foi, un entraînement tels, que jamais je n'ai surpris le moindre sourire d'ironie sur le visage de ceux qui le regardaient. C'est surtout quand il ne vend pas que sa dévotion redouble, et que les baisers qu'il prodigue à ses mèdailles et à ses certificats ne connaissent plus de bornes.

Mais place à Mengin, place à l'homme près de qui tous ses confrères ne sont que des polissons, dignes tout au plus de jouer de la clarinette devant lui. Qui n'a pas vu, qui n'a pas entendu Mengin, n'a rien vu, ni rien entendu. Contemplez-le, promenant sur la foule, du haut de sa tribune, un regard chargé d'ombre, tranquille et fier dans sa force, calme et presque dédaigneux dans le sentiment intime de sa supériorité, commandant par sa contenance, mieux que par son costume, la respectueuse attention de tous. Derrière lui, juché à une hauteur prodigieuse et coiffé d'un plumet extravagant, un être humain, d'une physionomie étonnante, joue à tour de bras de l'orque de Barbarie, comme s'il s'agissait d'un vulgaire débitant de spécifique odontalgique.

Cependant voilà que l'auditoire s'amasse autour du carrosse luxueux et du cheval qui piaffe et parade, fier du maître à qui il appartient. Tous les yeux sont levés, toutes les bouches ouvertes. Alors Mengin déploie solennellement un grand registre où sont étalées les caricatures les plus divertissantes; il en

tourne lentement les feuillets devant la foule radieuse : puis il agite une sonnette : l'orgue se tait, et le silence s'établit, si complet et si profond, qu'on dirait que les yeux et les bouches de tout à l'heure se sont changés en oreilles. On se prépare, avec le recueillement qui sied, à entendre ces variations sur un air connu. débitées avec cet organe et ces gestes que tout le monde sait par cœur; mais point! Voilà que l'orateur prend une pose mêlée d'orgueil sans emphase et de douleur sans abattement; il donne à ses traits l'expression que devaient avoir ceux de Jonas quand il prêchait la pénitence aux habitants de la pécheresse Ninive. Ses yeux se ferment à demi, il remue la tête avec résignation, et commence d'une voix pénétrée un discours digne d'être transmis à la postérité la plus lointaine.

Mais, hélas! ce qu'on ne pourra jamais reproduire, c'est ce-débit presque merveilleux, cette admirable mélopée dans laquelle il y a autant de génie que dans la harangue elle-même, cette lenteur majestueuse et sûre de son effet, ces longues pauses savamment calculées, que je suis réduit à remplacer par des tirets, enfin tout cet art plastique échappant par sa vie et sa variété à l'analyse comme à la peinture, et qu'il ne faut pas essayer de rendre dans notre langage si lent, si monotone et si décoloré.

"Messieurs, dit Mengin, vous n'avez probablement pas été sans entendre parler de moi jusqu'à ce jour. Les journaux vous ont dit mon nom (c'est vrai!), et vous m'avez déjà rencontré sans doute sur les places publiques. N'importe, messieurs; écoutez-moi encorc. On ne peut trop écouter l'homme qui apporte avec lui de bonnes paroles et d'utiles présents. Et j'ai cette prétention-là, — moi, — messieurs... Je suis

Mengin, — le marchand de crayons! (Il faut voir comme cette phrase est jetée triomphalement en forme de preuve sans réplique! comme elle est scandée avec adresse, accentuée d'un ton significatif, et quelle pause superbe après ce grand nom de Mengin!)

Messieurs,—chacun a son dada qu'il caresse; l'un -reve la croix d'honneur; l'autre - court après la fortune; un troisieme - a l'ambition de porter des galons dorés sur toutes les coutures (profonde et amère ironie!). Moi, ce qui m'occupe, ce qui prend ma vie entière, mon dada, si vous voulez, ce sont mes crayons; mon rêve et mon ambition, c'est de faire connaître mes crayons à tout le monde; ma gloriole, c'est de vous vendre des cravons meilleurs que tous ceux qu'on vous a vendus jusqu'à ce jour. Si vous en doutez, je ne demande pas mieux — que d'en venir à l'épreuve; je ne demande pas mieux - que de descendre immédiatement dans la lice. Vous avez certainement sur vous - un de vos cravons ordinaires. Eh bien! messieurs, voyons, - c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Je n'ai pas peur, n'est-ce pas? et il faut — que je sois bien sûr de la victoire pour parler avec tant d'assurance. Ah! messieurs, - c'est que je ne m'aventure pas au hasard; c'est que je parle en toute connaissance de cause. Voilà dix ans - que je vends des crayons, et depuis dix ans - j'ai rencontré bien des concurrents, - mais pas un rival. Mon crayon, messieurs, c'est l'encre mise en bâton! — Le printemps a ses roses, — le soleil a ses rayons, - et Mengin a ses crayons. -C'est ma découverte, à moi! - et il me semble que l'homme qui consacre son génie (Le terme y est. Pourquoi pas? Mengin ne hait pas le mot propre!) à faire des découvertes utiles à l'humanité, celui-là

- mérite l'estime et la reconnaissance du monde entier. Mais voulez-vous que je vous dise ce que j'ai contre moi? - J'ai contre moi - l'envie, - qui heureusement n'a jamais pu arrêter un grand succès; j'ai contre moi - (Je voudrais que vous pussiez entendre ce moi, comme il emplit sa bouche toutes les fois qu'il revient, et il revient souvent!) la médiocrité et l'impuissance, - toujours unies pour combattre le mérite. Voilà ce que j'ai contre moi! Mais j'ai pour moi - les hommes intelligents et éclaires: i'ai pour moi - le public, qui me connaît et qui sait à quoi s'en tenir sur mon compte. Maintenant, messieurs, on ne peut plus parler de Mengin - sans parler de bons crayons, - et on ne peut plus parler de bons crayons — sans parler de Mengin. Tous les jours je recois des lettres de nos directeurs de collèges, — de nos chefs de grandes institutions, - des hommes les plus haut placés dans la société, dans les beaux-arts et dans les belleslettres, — qui m'écrivent — pour me remercier et pour rendre pleinement justice à mes crayons. (Hélas! il reste toujours un petit coin du charlatan vulgaire; c'est le bout d'oreille de l'âne passant sous la peau du lion!) Je rencontre quelquefois dans la rue des hommes, - marqués à la poitrine du signe de l'honneur, - qui viennent me serrer la main en me disant : « C'est vous qui êtes Mengin? - Mon-» sieur, — vous êtes un honnête homme, — un » bon citoyen: — j'ai acheté de vos crayons; — » ils marquaient dix fois mieux et ils m'ont duré » dix fois plus longtemps que les autres. » Certes. messieurs, - cela fait plaisir à entendre, - et ces paroles-là peuvent bien me consoler des criailleries des sots et des jaloux. »

Parenthèse. Ce mot de Mengin, je ne sais pourquoi, m'en rappelle un autre, prononcé jadis en province, mais digne d'être prononcé à Paris. Un arracheur de dents, emporté par la fougue de l'éloquence, voguait en plein lyrisme. Des incrédules riaient dans l'auditoire. Le praticien indigné s'interrompt:

"Messieurs, s'écrie-t-il d'une voix foudroyante, j'en vois qui ricanent là-bas; cela ne m'étonne nullement. Il faut vingt ans pour faire un habile médecin comme moi, capable de guérir les affections les plus incurables; mais il ne faut qu'une seconde pour faire un imbécile, toujours prêt à rire de ce qu'il ne comprend pas. "

Nos hommes, terrifiés par cette apostrophe, ne firent semblant de rien et s'esquivèrent un moment après, tout penauds.

A cet endroit de son discours, Mengin s'arrête. Il prête l'oreille et feint d'entendre à droite ou à gauche quelque réflexion saugrenue qui lui donne l'occasion de faire une triomphante réplique. Comme Démosthène et tous les grands orateurs, Mengin aime à prendre son auditoire à partie, à le mettre en scène pour dramatiser ses paroles.

"Tout à l'heure, dit-il, j'entendais un de mes auditeurs, — un vieux — de ce côté, — murmurer tout bas à son voisin: Mais, — cet homme-là n'est pas Français! — Avec indignation. — Pas Français? Oh! — Il paraît réfléchir avec une grande contention d'esprit. — Ah! oui, je comprends... ce costume, n'est-ce pas?... cette marmite sur le front, cette casaque d'arlequin sur le dos! » — Il hausse les épaules et secoue doucement la tête d'un air de douloureuse pitié. — "Dites-moi, c'est donc bien vrai,

messieurs, que j'ai l'air d'un paillasse, d'un de ces hommes qui se déguisent en Turcs au carnaval pour faire courir les polissons des rues? Eh bien! savez-vous pourquoi cette mascarade? Je vais vous le dire, — moi, — messieurs. — Un jour, — ah! je m'en souviendrai longtemps! (Ici, rien n'égale l'accent de mélancolique résignation de l'orateur. Il y a tout un volume d'élégie dans cet Ah! je m'en souviendrai longtemps!) j'étais, comme aujourd'hui, sur une place publique, - vendant des cravons comme aujourd'hui, - vêtu comme vous, messicurs, - portant un habit — pareil à celui-ci, un gilet — semblable à celui-là. (Excellente occasion pour soulever sa souquenille et montrer à la foule un habit fort beau, ma foi, sous lequel se dessine un gilet fashionable, orné de riches breloques; cela fait toujours bon effet!) A quelques pas devant moi était venu se placer un grimacier; - oui, messieurs, - un grimacier, - un misérable polichinelle avec ses deux bosses, un de ces baladins de carrefours, dont le métier est de faire rire les niais et les badauds. La foule s'amassait autour de lui, --- et les quelques per-sonnes que j'étais parvenu à rassembler me quittèrent bientôt pour s'y joindre. Mon baladin triomphait. Je restais là, - seul, - découragé; et quand un brave homme, - qui m'apercevait en détournant la tête, demandait à son voisin qui j'étais : Ca! — lui répondait-il, oh! ce n'est rien, c'est un homme comme un autre! (Quel mot d'une profondeur effrayante! Vous en doutez-vous, ô Mengin?) De ce jour, messieurs, je me dis que puisqu'il fallait s'habiller en polichinelle pour attirer la foule, - je m'habillerais en polichinelle. Et vous voyez bien, messieurs, que j'ai cu raison, car vous voilà tous autour de moi, - vous

qui auriez passe sans vous arrêter si j'avais été mis comme tout le monde. Vous accourez aussitôt que je parais; — quand je parle, vous m'écoutez attentivement (et on l'écoute), et vous ne partirez pas d'ici avant que j'aic fini. » (Et personne ne s'en va. Voilà ce qui s'appelle connaître le cœur humain!)

" J'en entendais aussi un autre qui disait : Bah! c'est un charlatan. - Charlatan, messieurs, oh! mon Dicu, je n'en suis pas sur les termes. Dites-moi d'abord ce que vous entendez par charlatan. - et ie vous dirai si je suis un charlatan. — Ce ne sont pas les mots qui font les choses, -- et nous sommes trop grands pour nous payer de cette monnaie-là. Aussi bien, messieurs, il y a longtemps que je suis blasé là-dessus, allez! Dans les premiers jours, - je l'avoue, -quand je m'entendais nommer charlatan, cela me faisait quelque chose; ce mot me serrait le cœur. Pauvre sot!... J'étais si jeune, - si neuf!... Mais maintenant!... Maintenant, messieurs, tenez, si cela peut vous faire plaisir, appelez-moi charlatan sur tous les tons, - j'y consens volontiers: n'ayez pas peur de me blesser; non, messieurs. — Voyez, est-ce que je rougis? — est-ce que je baisse les yeux? — est-ce que j'ai peur de me présenter à vous la tête haute? — Je suis charlatan, — c'est vrai, - mais je suis honnête homme. Je suis charlatan, - mais i'ai du cœur et de la conscience. Je suis charlatan, - mais je dis la vérité, et j'ai droit qu'on croie à mes paroles. Je suis charlatan, - mais je vends de bons crayons!!! (Où ce diable d'homme a-t-il fait sa rhétorique?)

» Ainsi donc. — charlatan, — soit, c'est arrangé! c'est convenu! Me voilà bien et dûment convaincu d'être un charlatan. Appelez-moi charlatan: — per-

sonne ne vous démentira, — pas même moi! Mais ne dites pas que mes crayons sont mauvais; car alors je vous démentirais, — et votre voisin avec moi, et le journal avec votre voisin, — et tout Paris avec le journal!

" Et puis, messieurs, croyez-vous donc que tous les charlatans soient sur la place publique? Vous seriez bien naïfs, si vous le pensiez. Franchement, - qui est-ce qui n'est pas un peu charlatan ici-bas? Ce sont ceux-là mêmes qui s'en défendent le plus qui le sont davantage. La dévote qui se croit vertueuse parce qu'elle médit des vices de son prochain. charlatan! - La grisette qui parle de son amour, charlatan! - Le boursier qui vante son désintéressement, - charlatan! - L'avocat qui prône sa discrétion, - charlatan! - Le marchand qui jure sur sa conscience, - charlatan! - Le médecin qui veut qu'on croie à ses cures, - charlatan, charlatan! Tout est charlatan! - Le monde entier n'est qu'une réunion de charlatans — qui tâchent de faire plus de bruit les uns que les autres! (O Mengin, Mengin, impitovable observateur, par pitié laissez-nous au moins quelques-unes de nos idoles!)

D'ailleurs, messieurs, poursuit l'éloquent orateur, examinez bien, et vous verrez que chaque état a son bon et son mauvais côté. L'enfant — on lui donne du sucre, mais on lui donne le fouet. Le soldat — a de l'honneur sans argent, et l'usurier — de l'argent sans honneur. Eh bien! moi, messieurs, j'ai été plus heureux, et j'ai amassé à la fois — de l'honneur — et de l'argent. Il faut donc être philosophe, et accepter avec résignation les inconvénients d'un état — dont je recueille les profits.

Le joueur d'orgue lui-même écoute avec religion ce

discours débité devant lui pour la dix-millième fois, mais avec des variantes de génie, car Mengin sait parfaitement que la variété dans l'unité, c'est le but suprême et l'essence de l'art. Cet esclave rit même de temps en temps aux bons mots de son maître, pour faire croire qu'il les comprend.

Mengin a aussi une manière à lui, tout à fait originale, d'exciter son public à acheter sa marchandise. Après avoir frappé à grands coups de maillet sur un de ses crayons, et lui avoir fait briser des planches:

« Messieurs, s'écrie-t-il, il n'y a point de vérité — contre la vérité (Mengin est sentencieux comme le chœur des tragédies antiques). Ah! je sais bien — qu'on a parfaitement raison de se défier de toutes les belles paroles — débitées sur les places publiques par des charlatans — comme moi : — mais, messieurs, ce ne sont pas seulement des paroles que je vous offre, ce sont des actes. — Toutefois, si vous n'êtes pas encore suffisamment convaincus, — n'achetez pas : — rien ne vous presse; — vous n'êtes jamais obligés d'acheter. Prenez vos précautions, consultez vos voisins, essayez, réfléchissez à loisir; ne venez à moi — que lorsque vous serez certains que je ne vous trompe pas. »

Il va sans dire que tout le monde s'empresse d'acheter immédiatement. Comme ce gaillard connaît le cœur humain! i'en reviens toujours là.

Ne serait-ce pas Mengin qui, jadis, dans une bourgade, voulant prouver à ses auditeurs qu'il ne vendait jamais de crayons un à un, mais par milliers à la fois, et que c'était pour lui un acte de philanthropie plutôt que de spéculation, prit tous les sous qu'il venait de recevoir et les jeta sur la place, à la grande

jubilation des gamins qui leur coururent sus? Le coup était risqué, il réussit. Un lycéen qui se trouvait dans l'auditoire pensa au grand Condé lançant son bâton de maréchal dans les rangs ennemis.

"Mieux que cela encore, messieurs, continue ce Machiavel en casaque d'Arlequin; mieux que cela! Si, après m'avoir acheté, n'importe quand, un de mes crayons, — vous trouvez, pour une raison quelconque, qu'il ne vous convient pas, vous me le rapporterez ici, — en présence de tout le monde, — et vous me direz: — Monsieur, je vous avais acheté ce crayon, — mais il ne me convient pas. — Vous ne m'expliquerez pas pourquoi; je ne vous demanderai pas vos motifs. Seulement, vous me rendrez mon crayon, et moi, — je vous remettrai votre argent. Vous voyez, on ne peut rien dire de mieux, n'est-ce pas? Voilà autour de moi — assez de témoins qui m'entendent."

Je m'arrête. Aussi bien un scrupule me prend, ct j'ai honte de défigurer ainsi ce discours, harmonieux ensemble des qualités les plus rares, de le disséquer, de le dépecer sous vos yeux, et de ne vous donner qu'un cadavre, dépouillé de presque tout ce qui en faisait la vie et la beauté. Je vous le dis, amateurs de tout sexe, de tout rang et de tout âge, limiers littéraires qui êtes à la chasse de l'art et des artistes, et qui savez les admirer partout où ils se trouvent, hatez-vous d'aller entendre Mengin! Mieux que le Groënland et le Spitzberg, mieux que l'Amérique et que l'Australie, mieux que nul promontoire et que nul océan, cet homme vaut un voyage de découverte fait exprès à travers ces grandes solitudes si peuplées qu'on appelle Paris. Allez, et'si jamais vous rencontrez sur quelque place, au centre d'un demi-cercle compacte, debout sur le devant d'un riche cabriolet, un homme jeune encore, d'asses haute taille, maigre, cambré, à figure rouge, à chevelure noire, à moustaches épaisses encadrant une longue impériale, équipé comme je vous ai dit, et vendant des crayons, pensif et pourtant serein comme le Jupiter de Phidias, arrêtez-vous et saluez votre maître. Vous êtes devant Mengin, le premier charlatan du siècle, puisqu'il a l'âme assez haute pour ne pas s'offenser de ce titre, et pour s'en parer fièrement. Mais n'essayez pas de l'interrompre dans sa harangue, en lui demandant un crayon : sans vous répondre d'un geste, sans même vous jeter un regard, il poursuivrait jusqu'au bout, et ne daignerait vous servir qu'au moment fixé par lui.

Mengin sent parsaitement sa valeur, et il a raison: aussi a-t-il fait pendre son portrait, avec un quatrain superbe, au coin de toutes les rues; il s'est même fait couler en bronze. Demandez-lui trois crayons, et vous aurez en prime une médaille, portant d'un côté son adresse, de l'autre son essigle, avec cette inscription: Hommage à l'inventeur! Qui l'empêche de se saire dresser une statue? Je suis sûr qu'il est assez riche pour se passer cette santaisie, et je sais tel grand homme qui ne l'a pas si bien mérité que lui.

Il y a quelque temps, le Journal pour rire avait consacré à ce roi des orateurs en plein vent un article burlesque accompagné d'une gravure des plus fidèles qui le représentait dans l'exercice de ses fonctions. Un autre aurait feint de ne pas s'en apercevoir, ou s'en serait jeté la tête aux murs, ou bien aurait provoqué l'auteur en duel. Mengin a fait tourner à sa gloire ce qui eût pu tourner à sa honte. Avant de prendre la parole, pendant que l'orgue dé-

roule sa mélodie, et que la curiosité fait écarquiller tous les yeux, Mengin déploie lentement le numéro du journal, montre à la foule ébahie la gravure et l'article, se frappe du doigt sur la poitrine pour indiquer que c'est bien de lui qu'il s'agit, puis désigne en souriant son acolyte, qui reste enveloppé dans son impassibilité stoïque. Sur trois cents spectatours, il y en a toujours bien deux cent quatre-vingtquinse qui n'ont pas lu le Journal pour rire; ceuxlà sont stupéfaits et se disent : « Voyez! on fait son portrait dans les gazettes; on lui consacre des articles. comme à M. Fattet et au docteur Véron. Preuve qu'il est célèbre. Quel homme! » Les cinq autres restent muets d'admiration devant tant de savoir-faire; et le tour est joué, sans qu'on puisse lui reprocher le plus petit mensonge,

Pends-toi, Journal pour rire: tu n'avais pas prévu cela.

Parfois, quand le grand homme, dépouillé de son accoutrement bizarre, est descendu des rostres; quand, devant la foule qui s'écarte avec une considération muette, mêlée de cette espèce de terreur qu'on éprouve toujours à l'approche du génie (souvenezvous que le mot n'est pas de moi, mais de Mengin même), il quitte la place, et va se promener un moment dans les rues voisines, le jonc à la main, le lorgnon à l'œil, tandis que son fidèle Achate, dans un abandon charmant, cause avec les bourgeois curieux, tout en bourrant énergiquement sa pipe, — il m'a pris fantaisie de le suivre à quelques pas en arrière, pour m'assurer si je ne verrais point tout à coup sortir de sa bouche cette chaine d'or avec laquelle l'éloquence suspend l'auditoire à ses levres. Et pendant ce temps, que faisait-il? Tantôt il s'arrêtait devant un étalage pour contempler les gravures. - ou sur un pont, pour faire des ronds dans l'eau en crachant, comme Planchet; tantôt il allait se joindre au cercle rassemblé autour d'un marchand d'onguent infaillible contre les engelures : et alors ie me rappelais involontairement Malherbe et Molière qui ne dédaignaient pas de consulter leurs servantes. Mais peut-être y allait-il en railleur, afin de juger par lui-même de la distance qui sépare l'Olympe de la terre, et de rire à son aise de ces pauvres gens si petits à côté de lui, de ces pygmées qu'il pourrait emporter par milliers dans sa robe d'Hercule. Les passants le coudovaient, sans s'apercevoir que quelque chose devait s'exhaler de lui, comme des dieux antiques, quand ils apparaissaient aux mortels. C'est qu'une fois descendu de son trone, ce n'est plus qu'un homme ordinaire. Il lui faut sa tribune pour le transfigurer; là sculement il est lui tout entier, comme le grand acteur sur la scène. comme le grand orateur en chaire, comme le grand publiciste dans son journal. Dès qu'ils sont rentrés dans la vie commune, ces hommes supérieurs, le rayon s'éteint qui illuminait leur front, et ils n'ont plus rien qui les distingue du vulgaire troupeau.

La popularité de Mengin est maintenant si bien établie, que je puis, sans abus de métaphore, le comparer à un chêne immense sous l'ombrage duquel s'abritent une foule de champignons. Souvent, tandis qu'il parle, on voit de pauvres saltimbanques venir humblement planter leurs tentes à ses côtés, épiant le moment où il aura fini, pour agiter leur sonnette et recueillir quelques parcelles de cette foule immense, — parasites affamés qu'il nourrit des reliefs de son royal festin, humbles Lazare, qui

dinent largement des moindres miettes de cette table opulente <sup>1</sup>.

D'un pareil orateur à la poésie, la transition est facile: il n'y a qu'un pas à faire, si même il n'est déjà fait. Malheureusement ma moisson de ce côté n'est pas des plus abondantes. Hélas! ne parle pas qui veut cette langue immortelle, si harmonieuse et si grande, jusque dans ses premiers bégayements, et la poésie n'est pas chose qui se mette d'ordinaire à courir les rues.

Il y a deux ou trois ans, il était arrivé une aventure bien désagréable à un barbier de mon pays natal. Ce jeune homme, continuellement affamé, et par

¹ N. B. Je viens de revoir Mengin trois fois de suite : je dois à la vérité d'avertir mes lecteurs qu'il s'est quelque peu transformé, comme son collègue Duchesne, et que tout en gardant une physionomie tranchée, il semble vouloir la modifier sensiblement. Il a maintenant plus d'amertume ou du moins de raillerie, une ironie plus marquée et moins mélancolique; il devient chaque jour plus narquois, plus satirique, plus amusant, plus orgueilleux aussi; souvent même il lui arrive de se moquer fort agréablement de son public : c'est sans doute le succès qui l'excite et qui déride cette grave figure. Pourquoi Mengin ne serait-il pas comme ces orateurs parlementaires dont il faut remettre le portrait sur le métier à chaque session nouvelle? — J'ai trouvé que cette observation valait bien une note.

Deuxième post-scriptum. Depuis que cette étude a paru pour la première fois, Mengin, j'ai regret à le dire, a bien abusé de la faveur publique. Il tourne de plus en plus au charlatan satisfait. Cet homme a poussé la rouerie jusqu'à répandre le bruit de sa mort par la voie des journaux, pour raviver l'attention, — pendant qu'il allait faire une tournée dans les principales villes de France et d'Europe. Ces pages où, pour la première fois, on le présentait en forme au public, n'ont été pour lui qu'un nouveau moyen d'amorcer la foule, à qui il ne manquait pas de les lire tous les jours. « Bah! disait devant moi un auditeur sceptique, c'est des réclames qu'il se fait faire, en payant, dans les journaux. » J'ai été humilié, et je me suis repenti, Peccari.

suite gourmand comme un Romain de la décadence, avait contracté l'habitude, quand il entrait dans une maison pour en rajeunir le propriétaire, de mettre sournoisement la main sur toutes les friaudises qui se trouvaient à sa portée. Un gredin de tanneur, le loustic de l'endroit, avait observé son manége; il jura de l'y prendre et de le punir par où il avait péché. Pour un tanneur loustic, jurer et tenir ne font qu'un. Un samedi donc, il eut soin de laisser en vue, sur l'armoire, un plat de pommes cuites au jus, sachant que mon barbier avait un faible tout spécial pour ce mets délicat. Il avait eu grand soin de sortir un instant, pendant que l'infortuné, qui ne se doutait de rien, repassait son rasoir, tout en lorgnant d'un regard oblique le fruit convoité.

Mais, direz-vous peut-être, je ne vois pas jusqu'ici ombre de poésic populaire. Patience, lecteur, nous y arrivous.

Gourmandise, tu perdis Ève, notre mère commune, qui vendit le genre humain pour une pomme; encore n'était-elle pas cuite! Comment donc le barbier, fils dégénéré de notre grand'mère Ève, n'aurait-il pas succombé à cet infâme guet-apens? Aussi, quand le tanneur rentra, eut-il la satisfaction de voir qu'il manquait une pomme dans le plat. Aussitôt le voilà qui feint une épouvante profonde:

« Oh! mon Dieu, qui a mangé des pommes que j'avais placées là?... Ce n'est pas vous, j'espère?... des pommes empoisonnées pour attraper les rats!...»

Vous devinez facilement le reste. Le barbier, presque évanoui de frayeur, avoua son crime; et ce ne fut qu'après lui avoir fait avaler coup sur coup, à ses frais, bien entendu, plus de dix pintes de lait, coupées d'autant d'eau, à lui qui n'en avait pas bu depuis

qu'il était sevré, que le tanneur lui avoua, au milieu des voisins qui remplissaient la maison, qu'on s'était moqué de lui. Il s'en alla en murmurant : « Quelle bête farce! Faut-il être stupide pour faire des tours pareils! » C'est vrai : le moyen était vieux et bête ; mais le tanneur, qui avait peu lu, le trouvait neuf et excellent.

Une heure après, le bourg tout entier savait la scandaleuse chronique. Le soir même, tous les poëtes du lieu (nous y sommes, comme vous voyez) se réunissaient en comité secret, devant quinze houteilles de piquette, liquide inspirateur. Ils avaient à se venger du barbier, qui refusait de les raser à crédit, depuis qu'il les avait reconnus insolvables. Déià, au carnaval précédent, ils avaient composé en commun et fait débiter devant sa porte par un des leurs, déguisé en Triboulet, un discours incendiaire qui tournait en dérision ses vertus civiques et domestiques. Le malheureux, qui s'était avancé sur le seuil, plein de sécurité, pour être témoin de cette magnifique mascarade, recut en plein visage cette satire impie. Furieux, il alla se plaindre au juge de paix, qui se moqua de sa réclamation. Cette démarche imprudente avait achevé de le mettre au ban de la poésie.

On n'a jamais su au juste ce qui s'agita dans ce formidable conciliabule; mais le lendemain, en s'éveillant, la bourgade put lire à tous les coins de ses rues, et jusque sur les volets du déplorable barbier, une foudroyante complainte en vers libres, Ai-je besoin de dire que les lecteurs s'assemblerent de préférence devant ces volets, et qu'un noyau de gamins, qui ne savaient même pas leur A b c, s'y établit en permanence. Il essaya vainement de détacher l'impietoyable affiche: on cût dit qu'elle se cramponnait au

bois pour se moquer de lui. Il s'arma d'un balai en branches de bouleau, pour l'arracher en la frottant avec force; le balai y perdit son latin. Enfin, il prit la détermination héroïque de décrocher le volet, au milieu des huées et des ricanements de la vile populace, et il le transporta dans l'intérieur, tout en se défendant contre les escarmouches des galopins, qui inquiétaient ses derrières.

Le reste de la journée s'écoula dans une bonasse trompeuse. Sur le tard, le barbier vit avec effroi, du fond de sa boutique, déboucher de droite et de gauche, par toutes les rues à la fois, quelques polissons qui n'avaient l'air de rien, mais dont le nombre grossissait peu à peu dans des proportions inquiétantes. Ce fut bien pis quand il les aperçut qui se formaient en rond sous ses fenètres et chuchotaient à voix basse. La foule s'amassait dans l'attente. Évidemment, une grande catastrophe était proche.

Tout à coup un chœur triomphal, échevelé, capricieux, fantastique, plein d'une variété charmante et d'une majesté solennelle, s'éleva de toutes ces bouches et de toutes ces poitrines. Que chantait ce chœur? Il chantait la complainte du Barbier gourmand, sur l'air de M. Dumollet. Et ces voix criardes, fausses, enrouées, avaient des délicatesses d'accent, des finesses de mélodie, de la grâce, du brio, de l'entrain, comme des organes d'artistes consommés; elles pratiquaient les pianos, les coulés, les points d'orgue, et même les bémols, avec une perfection désespérante.

Le malheureux monta au premier étage et ouvrit la fenêtre; ce fut un immense cri de joie : on se tut pour l'entendre. Alors il apostropha la foule et la somma de se retirer, au nom de tous les articles du Code pénal. Le chœur poursuivit, implacable comme la Vengeance; la complainte avait douze couplets, on n'en était qu'au cinquième. Il menaça d'aller chercher son fusil; on lui répondit par des accords parfaits, de moelleuses inflexions de voix, des intonations langoureuses et pleines d'un flou incomparable. Exaspéré, ne se possédant plus, le barbier se rejette en arrière et reparaît bientôt, tenant à la main une énorme cuvette dont il verse le contenu sur la tête des perturbateurs. On était aux approches de l'hiver. Un cri d'indignation retentit: ce sut un sauve qui peut général. La senêtre se reserma, et le barbier se tint prudemment coi dans l'ombre de son arrière-boutique.

Toute la soirée, le bourg fut agité par des rassemblements tumultueux, dans lesquels on projetait d'aller démolir la maison pour faire un exemple. Il est vrai qu'on ne s'arrêta pas à ce parti violent; mais le lendemain la fenètre coupable n'avait plus un carreau intact, et quinze jours après, le barbier était condamné à 16 francs d'amende et 25 francs de dommages-intérêts, pour avoir causé un gros rhume au soprano du concert. Défense fut faite, sous peine de répression légale, de continuer à chanter la complainte. On se vit obligé, pendant quelques jours, de mettre un gendarme à la porte de la victime afin de la protéger. Mais maintenant encore, des gamins incorrigibles et à mémoire tenace se plaisent à narquer le barbier, en fredomant ces couplets, quand ils passent devant sa boutique. Parfois aussi, le matin, il trouve le refrain de la chanson inscrit à la craie sur sa devanture, dans une orthographe capricieuse. Depuis ce temps, il a pris l'habitude de se lever bien avant l'aurore.

J'ai lu cette complainte, et je vous assure que c'é-

tait une des créations les plus curieuses et les plus originales du genre. Le barbier, sa femme et sa chèvre y étaient mis en scèue d'une manière très-pittoresque. Il y avait un charme indéfinissable dans ces vers trop longs ou trop courts, dans ces strophes gothiques et ce langage émaillé de locutions patoises qui eussent fait tressaillir Goudouli. Par instants, on aurait cru lire la Chanson de la puce, de Faust; à d'autres endroits, il semblait que ce fût quelque vieux fabliau, quelque farce basochienne ressuscitée dans sa naïveté malicieuse. Ceux pour qui la poésie est une peinture l'auraient volontiers comparée à une esquisse de Teniers ou à un grotesque de Loutherbourg.

Je pourrais citer bien d'autres exemples, car il n'est presque pas un événement local de quelque importance qui ne soit aussitôt chansonné, et la plupart de ces œuvres ont un côté qui mérite l'attention: ce sont souvent de petites comédies qui ne manquent ni de mordant ni de verve; de franches caricatures qui accusent plaisamment les ridicules de l'original et rachètent bien, par la spirituelle gaieté et la malicieuse bonhomie du fond, l'insuffisance de la forme.

N'allez pas croire toutesois que le grand art de la versisication soit tout à fait lettre close pour le peuple; car sans parler de maître Adam le menuisier, du tisserand Magu, du maçon Poncy, du portesaix Astouin, du cordonnier Savinien Lapointe, du coisseur Jasmin et de beaucoup d'autres qui ne sont point, il est vrai, des artistes de la rue, et qui ne rentrent pas dans cette étude, on pourrait prouver le contraire par plus d'un exemple. J'ai entendu, et chacun de vous peut avoir entendu comme moi, un ancien instituteur primaire, aveugle, qui, depuis quelque temps, parcourt les rues de Paris en récitant d'un organe lent et sonore, ac-

centué comme doit l'être celui de M. Prudhomme quand il lit ses madrigaux galants aux dames, des vers moraux composés par lui, dans le goût classique, et destinés à charmer les soirées de famille. Si vous le rencontrez, âmes charitables, achetez-lui son livre sans crainte: ses œuvres complètes ne coûtent que deux sous. Voilà l'occasion de faire une bonne œuvre à un prix modéré.

Il m'a été donné de rencontrer cet hiver, dans un casé borgne, un artiste qui chantait sur sa guitare une romance dont notes et paroles étaient de sa composition, comme il avait grand soin, non sans raison, d'en avertir le public. C'était une imitation de la sempiternelle Andalouse de Musset, qui n'était ni meilleure ni plus mauvaise que toutes les imitations qu'on en a faites, et qui valait pour le moins ces fantaisies cavalièrement sentimentales, détachées des albums des messieurs dont cela constitue la spécialité.

Quelques jours après, — j'étais en veine, — vint le tour d'un manchot, qui est devenu depuis l'Amphion habituel des petits restaurants du quartier Latin. Il chantait sur un air courant, d'une belle voix de ténor, une chanson de son cru, où il s'excusait d'être obligé de venir tendre à l'aumône la seule main qui lui restât. Le vers, qui n'était pas toujours d'une correction irréprochable, ni d'un rhythme aussi savant qu'eût pu le rêver un lauréat académique, ne manquait pourtant ni d'élévation ni de force, et n'aurait eu besoin que d'un dernier coup de rabot. Il ne m'en est resté dans la mémoire que ce refrain, où l'auteur, pour répondre à ceux qui le renvoyaient au travail, en l'accusant de paresse, s'écriait avec une doulourcuse ironie:

J'aimerais micux ne pas être manchot!

Mais voici un fait plus curieux dont j'ai été témoin. La scène se passe encore dans mon petit restaurant, où je demande la permission de vous faire rentrer pour la dernière fois, après l'avoir quitté depuis trop longtemps peut-être. C'est dans cette oasis. où i'ai fait tant d'observations curieuses et de maigres repas, que j'ai entendu un pocte, un vrai pocte. J'allais quitter la salle, quand je vis entrer un grand jeune homme blême et sec, un peu courbé, l'air gauche et honteux. Sa redingote rapée montrait la corde sous une couleur noiratre entretenue à grand'peine par l'industrie la plus patiente et les procédés les plus ingénieux; elle était boutonnée jusqu'au menton, bien entendu. Il avait un col noir et roide qui lui donnait l'air d'un garde du commerce endimanché pour une capture importante. En le voyant si hermétiquement fermé de toutes parts, on ne pouvait s'empecher de concevoir sur l'état de son linge de corps des soupcons qui fendaient l'âme.

"Messicurs, nous dit-il en tordant sa casquette entre ses mains, permettez-moi de recommander à votre indulgente attention les vers que je vais avoir l'honneur de vous réciter. Hier, je rencontrai un de mes amis qui me demanda pourquoi je ne publiais pas mes poésies; je lui répondis que sans doute je n'avais pas assez de talent pour prétendre à cet honneur. Mais rentré chez moi, je lui adressai la pièce suivante."

Et il commença à réciter ses vers avec animation, l'œil allumé, la voix émue et vibrante. Il disait ces tribulations d'un poëte inconnu que tant d'autres ont racontées, cette lutte de tous les instants contre la misère impitoyable, cette fierté qui se révolte sous le pied brutal qui l'écrase, ces désespoirs ardents et

cette peur de mourir anonyme, la plus poignante de toutes les peurs pour un poëte qui sent sa puissance et ne peut la montrer.

Il n'avait pas sans doute improvisé cette pièce depuis la veille au soir; mais tout le monde n'est pas obligé d'ètre de la force de M. E. de Pradel ou d'Alexandre Dumas. Ce n'était pas non plus qu'elle renfermât der idées nombreuses et profondes, ni même quelque chose de bien neuf; mais l'idée dont il avait fait choix était rendue avec une exubérance de poésie coloréc qui me frappa. Il comparait, je m'en souviens, le poëte obscur à un diamant caché sous sa grossière enveloppe: l'ignorant passe sans en soupconner la valeur et le repousse du pied comme un caillou vulgaire; mais le lapidaire sait en deviner la splendeur à travers le linceul où elle git ensevelie, et, sous ses mains habiles, bientôt la montagne de lumière resplendit et semble un nouveau soleil. Dans sa pièce, cette image rayonnait comme fait une pierre de la plus belle cau; on cût dit qu'il y avait transporté l'éclat du diamant.

Que ce même poëte, ajoutait-il, tout à l'heure dédaigné parce qu'il portait un nom obscur, devienne enfin illustre, alors

On vendra tout jusqu'à sa fange : . La fange illustre a bien son priz.

Ce sont là les seuls vers que j'aie retenus, et je le regrette vivement, car ce pauvre mendiant littéraire m'avait paru manier en maître le style et le rhythme. Il est possible qu'il m'eût abusé quelque peu par la chaleur de son débit; peut-être aussi avait-il revu et limé à loisir cette ode, unique production de sa verve. Je ne sais. Quoi qu'il en soit, un homme capable de

faire de tels vers et de les réciter ainsi était né, ce me semble, avec l'intelligence d'un artiste et le cœur

d'un poëte.

Il en avait aussi la dignité, sinon la fierté orgueilleuse; car sa contenance trahissait l'humiliation d'une âme qui se pliait avec peine aux cruelles nécessités de la misère. Après tout, que faisait-il donc de si nouveau et de si étonnant? Il n'y a pas bien longtemps encore que les troubadours erraient de château en château, achetant leur nourriture par de gais récits, payant l'hospitalité du manoir par le chant de quelque virelai, pauvres et vagabonds, comme ce ménestrel du dix-neuvième siècle, fourvoyé, à défaut de manoirs, dans un restaurant, parmi ces vilains, ces roturiers qui ont remplacé les généreux châtelains d'autrefois.

Quand il cut terminé, il vint offrir à chacun de nous, au prix de vingt centimes, une petite brochure d'une quinzaine de pages, de sa composition, pour nous donner le prétexte de lui faire une aumône déguisée. — Voyons, bourgeois, étudiants, hommes de lettres, artistes et ouvriers, vous tous, qui que vous soyez, gens heureux qui avez le moyen de diner, donnez une obole à la poésie qui vous tend la main, à la poésie qui grelotte, à la poésie qui a faim et soif! Soyez généreux, offrez un morceau de pain à cet homme qui meurt d'inanition et qui chante si bien! Après tout, cette aumonc-là vaut peut-être celle que vous faites chaque jour à ces vaudevillistes qui ont pour métier spécial de bafouer la poésie. C'est très-plaisant, en esset, la poésie, et il faut être bien sot pour s'obstiner à vouloir mourir de froid et de saim! Il vaudrait mieux saire des vaudevilles; on n'en meurt pas, au contraire.

Moi, du moins, je viens de lui payer ma dette. J'aurais voulu être riche, pour lui donner davantage. Si j'ai parfois un peu exagéré, sans m'en apercevoir, on me le pardonnera facilement : c'est un défaut qui ne sera pas contagieux, et on n'a point jusqu'ici gâté ces pauvres artistes à force de louanges. Le sentiment profond d'une injustice et le désir de la réparer peuvent pousser à l'extrémité contraire : et, après tout, s'il fallait choisir entre deux excès, j'aimerais mieux l'excès de la sympathic et de l'admiration, sentiment fécond et généreux, surtout dans la critique, — que l'excès du dédain et du dénigrement.

Malheureusement j'ai dû me restreindre à un petit nombre d'exemples; j'aurais pu en citer cent autres, qui me sollicitaient, n'eût été la peur d'allonger cette étude outre mesure : il y en a mille autres, sans doute, que je ne connais pas et qui reviendront à l'esprit de mes lecteurs, — plus concluants encore que ceux dont j'ai parlé. C'est à cux-mêmes qu'il appartient d'achever cette histoire de l'éloquence et de la poésie dans la rue.

## CHAPITRE TROISIÈME.

## L'ART DRAMATIQUE EN PLEIN VENT.

Jadis nos pères avaient des théâtres populaires que nous n'avons plus. Les farceurs de la porte Saint-Jacques, les tréteaux des opérateurs, les comédiens des halles, les scènes de Brioché, de Bruscambille et de Tabarin, attardaient le flâneur à chaque pas. Mais à leur place, il en est venu d'autres, moins nombreux et moins célèbres peut-être, qui méritent toutefois d'être produits au grand jour comme ces illustres ancêtres dont ils sont les héritiers.

La dernière fois qu'il me fut permis de pouvoir flaner complétement et avec délices, c'était par un beau dimanche du mois d'avril. Quelques rayons de soleil qui venaient d'entrer en sautillant par ma fenêtre semblaient me faire signe de leur lumineux sourire et m'appeler au dehors. La foule, qui a horreur du vide, comme autrefois la nature, ruisselait, joyeuse et bruyante, sentant bouillonner dans ses veines cette séve printanière, mêlée de parfums et de chants intérieurs, qui fait le corps léger et l'âme sereine. Je n'y pus tenir; le vieil homme reprit le dessus, et je sortis bien déterminé à redevenir badaud comme devant.

J'ai raconté plus haut les principales découvertes, dans le domaine de l'art populaire, que je dois à un long usage de la flânerie : j'allais, ce jour-là, en faire quelques autres encore, qui sont l'appendice et le complément des premières, et dont il serait facile d'augmenter le nombre, tant ce vaste théâtre est infini dans ses aspects et se renouvelle sans cesse sous l'œil de l'observateur!

Je me dirigeai instinctivement cette fois sur la rivo gauche de la Seine: je me sentais je ne sais quelles dispositions aventureuses, celles d'un voyageur qui brûle de pénétrer dans des régions inconnues, de voir de près les colonnes d'Hercule et l'ultima Thule. Les badauds sont un peu comme les amoureux: ils se figureraient volontiers que ce qui les a intéressés doit intéresser l'univers. Pour moi, je saurai résister à la tentation et laisser de côté toutes les belles choses qui me frappèrent en route, pour en venir tout de suite aux principaux incidents qui m'attendaient vers la fin du voyage.

Par une vieille habitude d'étudiant, j'avais pris le chemin du Luxembourg, et j'étais insensiblement arrivé aux abords de la grille qui sépare le jardin de l'allée de l'Observatoire. C'est un lieu peu fréquenté du beau monde, sinon des grandes dames qui font l'ornement de la Closerie des lilas; et néanmoins dans ce petit espace se trouvent souvent assemblés bien des spectacles curieux. Je ne parle pas de la statue du maréchal Ney et du dôme de l'Observatoire, deux curiosités à l'usage des Anglais et des provinciaux; mais le théatre de Rigolo, rival de Guignol et de Gringalet, y reste en permanence; il y a des chevaux de bois, des houtiques de macarons et de pains d'épice, quelquefois des billards anglais, et, dans les grands jours, des tirs, des loteries, des baraques où l'on montre des femmes colosses et des enfants phénomènes. Il y vient souvent aussi des escamoteurs et des bâtonnistes, des chiens savants et des chanteurs populaires.

Bien avant d'avoir atteint à la grille, je voyais devant moi, à travers les flots pressés de la foule, je ne sais quoi de mystérieux et d'indécis qui semblait cheminer, avec un mouvement de rotation, par les airs. Arrivé près d'un cercle épais, je fus témoin d'un étrange spectacle. Sur un plateau de bois qu'une femme faisait tourner doucement d'une main, tandis que de l'autre elle agitait la manivelle d'un orgue de Barbarie, se tenaient debout trois enfants, vêtus de jaquettes blanches sur lesquelles des bandes noires se dessinaient en scapulaires et en ceintures, et la tête coiffée d'un bonnet semblable à celui des Bédouins. La femme glapissait d'une voix monotone, en scandant chaque syllabe:

« Le meurtre sanglant d'Abel; Cain saisit une pioche d'un air faronche; l'innocent Abel est étendu sur le sol et implore la pitié de son frère par ses gestes et ses regards. »

Et les trois enfants disposaient leurs frèles membres et se groupaient lentement à la voix de la femme : le plus jeune tombait étendu sur le plateau, le corps à demi soulevé, une main affaissée sous son corps, l'autre dressée à la hauteur de la tête, la paume en avant, et le regard plein de prière et de résignation; le plus fort avait pris une pioche, et les membres ramassés, la tête penchée en avant, les deux bras jetés derrière le cou par un effort violent, il la soulevait pour en frapper son frère; le dernièr s'était agenouillé et semblait implorer le ciel avec effroi et désolation.

Le plateau tourna trois fois sur lui-même. Aucun muscle ne bougeait dans les corps de ces petits êtres: en me reculant à quelques pas, je les voyais se dessiner sur l'azur de l'horizon, comme ces apparitions d'anges ou de fées qui, au moyen age, sillonnaient l'air resplendissant de leurs formes voilées.

Ils figurèrent ainsi les principaux traits de l'histoire sacrée, avec une expressive naïveté d'attitudes qui rappelait ces images de saints intercalées entre chaque feuillet des paroissiens de village, ou ces pieuses figures qui décorent le portique et le sanctuaire des vieilles cathédrales. Puis la voix de la femme cria, sur un ton plus aigu encore:

« La passion de Notre Seigneur Jésus-Christ. »

Et toutes les grandes scènes du drame divin commencèrent à se dérouler en tableaux vivants sous les yeux de la foule. Je vis successivement la trahison d'Iscariote, Jésus flagellé, frappé par les déicides, trainant son gibet au Golgotha. Celui qui remplissait dans cette tragédie muette le rôle de bourreau implanta la croix dans un trou creusé au milieu du plateau, et Jésus y monta de lui-même avec une résignation admirable.

" Je vous recommande surtout, messieurs, disait pendant ce temps la directrice du spectacle, la pose pleine de vérité et d'expression de l'enfant qui représente Notre-Seigneur."

Je regardai donc, en souriant de la recommandation, et je faillis pousser un cri d'étonnement quand le plateau, après avoir tourné quelques secondes, vint à me présenter de profil le corps du grand supplicié.

L'enfant avait posé ses deux pieds sur un rebord de la croix; ses mains s'étendaient avec effort, ses jambes recourbées semblaient soutenir le poids de son buste, affaissé par l'approche de la mort; le souffle de l'agonie gonflait sa poitrine que distendait le tiraillement des membres : sa tête s'inclinait sur son épaule gauche dans un mouvement plein de douloureux abandon et de résignation profonde. Sans l'extrême vulgarité de cette physionomie, on eût dit un Christ de Velasquez ou de l'Espagnolet.

Suivant les besoins du drame, les autres enfants passaient du rôle de bourreaux à celui de saintes femmes, et de celui des saintes femmes à celui des soldats romains. Lorsqu'on en vint à la descente de croix, ils mirent également en scène, dans les attitudes les plus fermes et les plus vraies, un épisode du grand tableau de Rubens.

Aussi les sous pleuvaient-ils, en guise d'applaudissements, sur le plateau de bois : à la fin de la séance, la femme, à l'aide d'un râteau, les amenait à elle avec dignité, et le spectacle recommençait à dérouler son cercle monotone. Sans ouvrir la bouche. sans faire un geste, semblables à des figures détachées de quelque gravure d'Albert Durer, ces automates de chair et d'os tournaient toujours, l'œil et le front mornes, obéissant machinalement à la voix glapissante. Je commencals à m'effrayer de ce spectacle, qui me faisait monter le vertige à la tête. Il me semblait être contemporain des mystères de la Passion : j'assistais à l'une de ces représentations solennelles qui se donnaient en plein air à la rentrée du roi dans sa bonne ville, ou bien encore, par moments, je me croyais transporté dans quelque région du nouveau monde, à travers des peuplades au berceau, s'éveillant à l'art avec la naïveté de l'enfant qui charge ses papiers d'ébauches ingénues. Ce devait être par des spectacles pareils que les jésuites du Paraguay récréaient les veux et

édifiaient les cœurs de ces néophytes ardents dont se composait leur république chrétienne.

Enfin le plateau s'arrêta et les enfants descendirent, grelottant sous les derniers rayons du soleil. D'un commun accord, ils allèrent, les bras croisés sur la poitrine, s'abriter du vent derrière une baraque de toile, et les gamins accoururent se presser autour d'eux, les regardant avec cette curiosité muette qui, depuis tantôt six mille ans, ouvre les levres et écarquille les yeux des badauds.

A quel sexe appartenaient ces précoces artistes? Il était difficile de le découvrir à travers ce cost me équivoque et sous ces formes chétives, où le corps se trouvait réduit, comme un problème à résoudre, à sa plus simple expression. Il me sembla néanmoins qu'il fallait les rattacher au sexe féminin. Je voulus les faire parler pour vérifier ma conjecture au timbre de leur voix, et je n'en pus tirer un seul mot. Ils me regardaient d'un air qui n'avait rien d'effarouché, mais sans paraître comprendre et sans s'inquiéter de répondre. J'en vins presque à croire que j'avais affaire à des mucts dressés dans des chambres obscures au métier qu'ils devaient faire en public, ou même à de petits sauvages arrivés en droite ligne des théâtres de la Californie.

Le soir commençait à tomber; je quittai l'allée de l'Observatoire et marchai en avant, à travers des rues désertes où, de loin en loin, je voyais passer, à la pâle lueur des réverbères qu'on allumait sur ma route, un fiacrè attelé de quelque cheval étique, et un ouvrier en blouse bleue, aux lèvres sa pipe enflammée et sa chanson favorite.

Je marchais toujours. Les rues se succédaient, de plus en plus silencieuses et sombres, quand tout & coup un gigantesque concerto de fanfares me réveilla en sursaut. Je secouai mes rêveries, qui s'envolèrent effarouchées, et je me précipitai en avant, avec l'ardeur joyeuse d'un cheval de bataille qui entend retentir le clairon.

Quel splendide panorama s'offrit alors à mes regards! Devant moi s'étendait une vaste place où se dandinaient en tous sens, ici des torches haletantes, là des lampions fumant à terre dans leur humide foyer, à droite des lumières arrangées en triangles, d'autres à gauche arrondies en sphères ou serpentant en spirales. La lune montrait curieusement sa face pâle à travers cette illumination radieuse.

Parmi ces lucurs fantastiques se dressaient de tous côtés des cabanes, dont la physionomic resplendissait de promesses et de fascinations : là étaient le plaisir, l'art, le drame, les enchantements, les fécries. « Où suis-je? » m'écriai-je, comme dans une tragédie classique. « A la barrière Montparnasse, » me répondit la voix d'un indigène. Pour moi, je me serais cru à Bagdad, la ville des merveilles.

En faisant d'un rapide coup d'œil l'inventaire de toutes ces richesses, j'aperçus sur la droite une grande toile composée par un de ces peintres d'histoire et de genre qui consacrent leur génie anonyme à la décoration des baraques de saltimbanques. Sans doute, il n'y a pas la de larges effets de perspective et de clair-obscur; il n'y a pas les délicates nuances et les subtilités du pinceau, tous ces raffinements et ces mignardises qu'on apprend dans les académies; mais il y a des contrastes puissants, une mise en scène dramatique, des couleurs splendides, une expression robuste et virile, au total un ensemble frappant qui saisit avec force la candide imagination du bas peu-

ple, l'ardente imagination du gamin. Le tableau représente une mer orageuse, avec des vagues de toute forme et de toute couleur, se heurtant, en un indescriptible chaos, contre les flancs de quelques vaisseaux entourés de fumée et de flammes. Au-dessus s'étale cette inscription, qui semble rayonner en lettres flamboyantes:

## GUERRE D'ORIENT. DÉSASTRE DE SINOPE.

Sur le devant sont rangés huit musiciens, qui font du bruit comme quarante. Trombone, ophicléide, tambour, clarinette, tous les instruments sonores jouent un rôle actif dans le concert, et de leurs poumons de fer et de leurs lèvres de bronze vomissent des accords monstrueux, qui feraient danser une sarabande aux momies des Pharaons. Par intervalles, le tambour, grondant à la façon du tonnerre, y mêle ses roulements emportés, domine quelques secondes le vacarme, et disparaît dans une rafale, où l'on entend rugir toutes les gueules de cuivre déchaînées. Debout au milieu de la tempête, l'orateur n'a qu'à lever le doigt pour la calmer à son gré, et, embouchant le porte-voix, il chante sur le mode lyrique le chef-d'œuvre des boniments:

"On verra l'armée turque et l'armée russe; on verra la mer, on verra la rade, on verra les vaisseaux, on verra le bombardement, la pluie des boulets et des obus; on verra les navires chanceler et s'engloutir avec fracas dans l'Océan. Et combien en coûte-t-il pour jouir d'un si prodigieux coup d'œil? Un sou par personne

Et la musique de jouer ses airs les plus entrai-

nants, et l'orateur, secondé du paillasse et de la Esméralda, de répéter en un trio varié sur toutes les gammes : « Un sou, messieurs, un sou! »

Une moitié de la foule partit d'un autre côté; le reste demeura à la même place : quant à moi, j'escaladai les marches, et mon exemple entraîna une

vingtaine d'indécis.

J'ai toujours détesté, pour ma part, ces bégueules qui ne sauraient entrer publiquement dans la haraque d'un saltimbanque. Le respect humain, cette làcheté des honnêtes et cette hypocrisie des bons, les tire en arrière à chaque pas qu'ils font en avant. Près de moi montaient deux jeunes gens, qui riaient trèshaut avec des contorsions exagérées, pour bien faire voir à tout le monde qu'ils avaient conscience de la folie de leur démarche. Indigné, j'entrai lentement d'un pas majestueux et d'un front serein, et je fus m'asseoir au premier rang.

L'orchestre se retira alors dans l'intérieur de la salle, et alla se ranger derrière la scène ; l'héroïque clarinette resta seule sur le devant et se mit à exécuter des variations avec rage. Le musicien, pauvre homme grisonnant, faisait de si violents efforts pour introduire un souffle vigoureux dans le tuyau du terrible instrument, que les larmes lui en coulaient des veux et que sa figure semblait suer le sang par chaque pore. Il battait passionnément la mesure avec son pied, et, à toutes les reprises, rejetait sa tête en arrière et sa poitrine en avant, avec une énergie qui m'épouvantait. Après avoir joué, pendant vingt minutes, un solo à briser la poitrine d'un Hercule. il se tut et essuya ses yeux humides avec un pan du rideau. Puis le pitre, faisant son plus gracieux salut, adressa à l'auditoire, d'un organe insinuant, une

ingénieuse allocution, conçue à peu près en ces

« Messieurs, c'est moi le factotum de notre petit théâtre : je suis à la fois l'auteur, le compositeur, le décorateur, le souffleur, l'allumeur, le nettoyeur, le balayeur, l'acteur et quelquesois le spectateur. Je vends encore des calembours : c'est ma part de bénéfices dans l'entreprise; je gagne un centime par chaque douzaine de cahiers : il y a comme cela des semaines où, quand la pratique donne bien, ic me fais dans les environs d'un sou, pour nourrir ma femme et mes enfants. Messieurs, mes calembours sont tous garantis bon teint, premier choix, tout ce qu'il y a de mieux. Mon petit livre est intitulé la Blaguomanie: c'est un mot qui vient du grec. Il y a de quoi rire et vous amuser honnêtement en société. (J'abrége pour arriver à la péroraison.) Autrefois, messieurs, en province, je vendais mes cahiers vingt francs pièce dans le grand monde, et j'en vendais considérablement : je ne me rappelle pas bien si j'ai étrenné. Mais aujourd'hui, à cause de la concurrence, et pour les mettre à la portée de toutes les bourses. j'ai fait un rabais de dix-neuf francs quatre-vingtquinze centimes, et je ne les vends plus qu'un sou. Allons, messieurs, faites voir que vous avez de la connaissance et que vous encouragez les artistes. Un sou le cahier! — Qui est-ce qui m'appelle par là? — Ne parlez pas tous à la fois. »

Et personne n'achetait, quoique l'orateur eût une figure paterne, rougeaude et pleine d'une candeur béate, qui indiquait un homme incapable de tromper son prochain.

Il allait de l'un à l'autre, tâchant d'exciter les chalands par un bon mot, quand s'éleva derrière le théatre une harmonie mystérieuse où les cuivres adoucissaient leurs rauques organes, où la clarinette ellemême semblait avoir des tremblements dans la voix.

« Hélène, allumez la rampe, » cria le machiniste.

Hélène apparut: c'était une grande femme maigre, vêtue d'une robe déteinte; elle fit partir une allumette chimique contre la toile baissée, et communiqua la flamme à deux quinquets souffreteux, de chaque côté de la scène.

Maintenant, lecteur, comment résoudriez-vous ce difficile problème? Étant donnés une dizaine de petits bonshommes et trois ou quatre vaisseaux grands comme la paume de la main, le tout en carton, plus vingt ou trente petits morceaux de papier, ronds, carrés, aigus, obtus, ovales, de toutes formes, - représenter, dans une action pittoresque et dramatique, l'armée turque et l'armée russe, le désordre d'une ville menacée d'assaut, la fuite précipitée des habitants, une grande bataille maritime et le désastre de Sinope. Eh bien, telle est la rude entreprise dont ces grands artistes sont venus à bout; et demain, avec ces mêmes morceaux de carton, ils représenteront, au besoin, le bombardement d'Odessa, la prisc de Bomarsund et de Sébastopol ou le drame de la Tour de Nesle.

Voilà le génie.

Les cuivres se livrent à des accords plaintifs. Un grand jeune homme, aussi maigre que sa compagne Hélène, vient s'asseoir sur la rampe, dans un coin, et tourne une manivelle dont la musique ressemble à celle d'une série de gouttes d'eau tombant avec 'un bruit liquide dans un bassin sonore. Au lever de la toile, la décoration représente un paysage sans arbres et sans herbe, mais avec une colonne brisée: la scène

est vide. Le frémissement de l'attente passe, comme un éclair, sur tous les visages.

Tout à coup, par le côté droit, débouche un petit bonhomme qui court en trottinant, puis s'arrête une seconde et se remet à trottiner de plus belle. La voix du démonstrateur invisible crie au milieu du silence :

« Fuite des habitants de Sinope. »

Quand le premier bonhomme a disparu par le côté gauche, il rentre à droite et représente un second habitant qui se sauve. Puis vient un troisième fuyard, conduisant par la bride un cheval boiteux, sans doute estropié par une balle; ensuite un quatrième qui traîne une brouette, et qui court, s'arrête, court encore comme les précédents. Après, on voit apparaître un cheval seul, marchant d'un pas à la fois frétillant et mélancolique: ce cheval fait place à une autre brouette conduite par un autre bonhomme. Enfin paraît le morceau capital de la fuite, un dernier morceau de carton portant une femme sur son dos; ici l'organe du démonstrateur prend une inflexion caustique pour crier:

" Voilà un homme qui emporte ce qu'il a de plus cher : c'est sa femme, "

Un rire universel accueille cette mordante saillie, ct le succès du premier tableau est enlevé.

De nouveau la scène est vide. Chacun sent que quelque chose de grand va se passer.

« L'armée russe! » s'ècrie la voix.

Toutes les têtes se penchent: on voit déboucher d'un pas martial quatre soldats en carton, baïonnettes inclinées obliquement, précédés d'un homme à cheval qui ne fait qu'un avec le corps d'armée, et que mon voisin m'apprend être le prince Menschikoff. La masse défile et disparaît par le côté opposé. "L'armée turque, " crie la même voix. "Remarquez les turbans des soldats et Omer-Pacha à leur tête."

On aperçoit alors quatre nouveaux soldats qui défilent tout d'un bloc; ils ont en effet des turbans, et un homme superbe, qui ne peut être qu'Omer-Pacha, marche à cheval devant eux.

Mais voici que le tambour exécute derrière la scène un roulement sonore et prolongé : la toile qui servait de décoration à la première partie du spectacle se lève avec la rapidité de l'éclair et laisse apercevoir aux regards émerveillés des triangles et des demicercles de carton peints en vert et en bleu, allant et venant, agités par une main cachée dans la coulisse, qui leur communique à peu près le mouvement d'une scie. Sur ces vagues flottent trois jolis petits navires qui semblent fort mal à leur aise et qui s'inclinent, se redressent, avancent ou reculent, suivant le roulis, avec des soubresauts perpendiculaires et des balancements à angles droits. Après cinq minutes de ce spectacle grandiose, on entend le bruit d'un pétard qui tombe au milieu des caux. Les femmes nerveuses poussent de petits cris d'effroi, et la voix de l'impresario domine le tumulte, sereine et trionphante:

" Bombardement de la flotte; la confusion règne à bord des vaisseaux; les équipages sont consternés. »

C'est pour cela sans doute qu'ils se cachent et qu'on ne les voit pas. Les habiles gens ont retrouvé, par l'inspiration d'un art naturel, le procédé de ce grand peintre grec, qui, désespérant de bien rendre la douleur d'Agamemnon, lui couvrit le visage, et laissa le champ libre à l'imagination du spectateur.

Cependant les fusées se succèdent avec profusion :

ne traînée de flamme se dessine sur l'azur du ciel, une boule pyrotechnique, de la grosseur d'une demioisette, tombe en forme d'obus au milieu des flots.
ce moment où l'émotion dramatique et la puissance
e la mise en scène ont atteint leur dernière limite,
orateur, resté en dehors sur les tréteaux, soulève la
pisserie et joint sa voix fougueuse à celle de son
llègue de l'intérieur. Moitié tourné vers la scène,
ioitié vers le public béant et fasciné, il s'écrie avec
ne sauvage majesté d'organe dont j'aurais eu peine
le croire capable:

« Les bombes pleuvent comme la grêle sur les naires turcs; la mer paraît tout en flammes; le feu rend aux cordages et au grand mât, malgré les efirts désespérés des marins; un des vaisseaux, criblé ar la mitraille, s'abime avec fracas au milieu des ots. »

Et pendant que la dernière boule pyrotechnique, plus éclatante de toutes, traverse les airs, il écarte un geste superbe la toile qui cache le spectacle au ublic extérieur, et laisse les regards palpitants ploner avec extase sur le théâtre.

Mais ce n'est qu'aux grands jours, comme on me a expliqué depuis, que le machiniste déploie ces aineuses splendeurs. Il use de procédés plus éconotiques dans les occasions ordinaires et simule adroiement les bombes, en faisant décrire une courbe apide à une chandelle allumée qu'il tient derrière la bène.

J'admirc, en vérité, la conscience avec laquelle outes les parties du programme sont remplies. On vait promis la fuite des habitants de Sinope, l'armée isse, l'armée turque, Omer-Pacha, la mer, les vaisaux, les bombes; nous avons vu tout cela. Restait

encore la catastrophe finale attendue avec une fiévreuse impatience : tout le monde brûlait de voir sombrer le vaisseau amiral; il sombra, Après la chute de la dernière bombe, qui était tombée prudemment par derrière (car le machiniste n'avait pas cette sotte préoccupation de couleur locale qui eût pu le pousser à gâter son vaisseau, et l'on m'assura même qu'il recevait par-dessous les vagues les bombes à demi consumées, pour les saire servir une autre fois), l'infortuné navire se pencha à droite, puis à gauche, avec une violence de mouvements qui faisait frémir. On le tirait par en bas, et l'on eût dit que la main invisible ne pouvait parvenir à l'amener à elle. Évidemment il se passait quelque chose d'extraordinaire. Un murmure sourd arrivait jusqu'à moi; je prêtai l'oreille et j'entendis le dialogue suivant :

- « Tire plus fort, oblique à gauche.
- Je ne peux pas, il est accroché.
- Imbécile! passe-moi donc ça. »

Enfin, après des efforts désespérés, le navire s'enfonça perpendiculairement : le machiniste, dans le paroxysme de sa colère, avait oublié de lui imprimer le balancement du roulis.

La toile tomba en même temps, et je me levai pour sortir.

Je dois à mes scrupules d'historien véridique de déclarer que les spectateurs ne semblaient pas tous également plongés dans l'admiration : il se rencontre partout, même aux théâtres à un sou, de ces esprits chagrins et moroses que les sept merveilles du monde ne satisferaient pas. Un paysan de la banlieue, qui était resté debout tout le temps du spectacle, et dont la physionomie se rembrunissait de plus en plus à chaque minute, s'écria au moment même de la pluie des bombes :

« Ta, ta, ta, des bêtises, voilà tout ce que c'est! » Et tirant avec regret sa bourse de cuir, il en exhuma cinq centimes, haussa les épaules et sit mine de s'en aller. Apparemment que ce monsieur était venu dans l'espérance de voir les décorations du grand Opéra. Mais le pitre sentit le danger, et, pour prévenir le scandale, il se précipita du coin où il ruminait dans l'ombre quelque nouveau calembour, saisit doucement le rebelle par le bras, lui fit d'anicales représentations, l'assura que ce qu'il avait vu n'était rien en comparaison de ce qui restait à voir, et qu'il se repentirait toute sa vie d'être parti avant le morceau capital. Le paysan se décida donc à voir sombrer le navire, et le pitre resta à ses côtés pour lui expliquer toutes les péripéties du tableau, et sans doute aussi pour lui couper la retraite.

Pour moi, en sortant, je témoignai toute ma satisfaction à cet hounête paillasse, et je descendis les degrés avec autant de lenteur et de fierté qu'un lycéen débutant dans le monde en met à descendre pour la première fois les marches du Café de Paris.

Après avoir fendu la foule, je me trouvai en face d'une autre cabane dont le dénûment était des plus expressifs. Un personnage bien mis, mais râpé comme le régisseur d'une troupe dramatique en tournée dans les sous-préfectures, occupait le devant du tableau; l'orchestre se composait exclusivement du classique porte-voix et d'une grosse caisse qu'un jeune enfant frappait à coups redoublés avec une force au-dessus de son âge. Sur la devanture s'étalait cette inscription en lettres hautes de six pouces et larges à l'avenant:

## TENTATION DE SAINT ANTOINE.

Je tressaillis à la fois d'aise et de douleur. Q peuple frivole, qui vous laissez prendre au bruit, aux enchantements des yeux, au charlatanisme splendide, nation ingrate et moqueuse, vous abandonnez à l'oubli ce qui a fait la joie de vos pères, vous laisses l'araignée tisser sa toile sur ce théâtre charmant qui devrait être tendu de soie et de velours, comme un tabernacle; vous passez dédaigneux devant cette admirable légende, devant ces dernières et vénérables ruines du temps des mystères, et vous courez à l'Ambigu, voir des mélodrames en sept actes, avec accompagnement de coups de couteau et de bouteilles de vitriol!

En un moment les plus belles journées de mon enfance me repassèrent devant les yeux. Je revis le temps où, pour la première fois, je lisais cette magique annonce à la foire de ma bourgade natale, eu je pénétrais dans le sanctuaire avec la fervente extase d'un néophyte. C'est surtout dans les campagnes que se sont perpétuées ces représentations patriarcales. Des artistes nomades reviennent y planter leurs tentes, à certaines époques fixes, pour jouer la Passion, Joseph vendu par ses frères, Geneviève de Brabant, avec un vrai chien, particularité qui plonge tous les habitants dans l'admiration, et qui fait pendant six mois le sujet de bien des commentaires. Ce sont les grands événements de ces lieux bienheureux. J'en sais même qui n'ont pas d'autre manière de compter. et qui dateraient volontiers leur hégire du jour où Joseph vendu par ses frères apparut pour la première

fois sur la grande place, devant l'église: ce fut là en effet une révolution dans leur histoire; ce fut l'affranchissement et l'émancipation de leurs intelligences. Chez d'autres, c'est la *Passion* qui revient tous les deux ou trois ans, à la même époque, et cette annéelà conserve toujours dans le langage populaire le nom d'année de la *Passion*.

Je me rappelle encore l'impression profonde dont j'étais pénétré à la vue de ces acteurs de bois, que je croyais vivants, de ce coq qui chantait en battant des ailes, de ces portes qui s'ouvraient et se fermaient toutes seules, de ces figures qui semblaient mises en jeu par une puissance magique. Je sortais, la tête pleine de visions et de fantasmagories, de vagues sensations et de rêveries confuses. Les jours où le spectacle m'était interdit, je rôdais autour de la baraque avec des polissons de mon âge, prêtant une oreille avide à travers les ouvertures de la toile, et saisissant à la dérobée quelque syllabe du dialogue, qui prenait alors pour moi je ne sais quelle physionomic mystérieuse et surnaturelle. La virago de l'association dramatique, armée d'un bâton et quelquefois d'un fouet, parcourait sans cesse les alentours, pour nous chasser à grands coups; nous nous sauvions comme une troupe de moineaux en déroute; mais c'était pour revenir bientôt nous abattre sur un autre point, jusqu'à ce que l'Euménide apparût de nouveau, menacante et le bras levé.

On juge si je m'empressai d'entrer. Voici ce que j'aperçus. Le théâtre représentait l'enfer, un délicieux enfer, avec des grottes et des rocailles, comme dans l'île de Calypso. On voyait s'avancer un vieillard vénérable à longue barbe blanche, suivi d'une charmante petite femme, au minois chiffonné, dont la chevelure ruisselait sur ses épaules. C'était le démon et sa femme, ou, pour parler la langue savante du lieu, Pluton et Proserpine.

Le couple infernal dévoile ses projets en un conciliabule terrible, qui, dès l'abord, pénètre la moelle des os d'une épouvante tragique. Pluton a appris qu'il y a sur terre un misérable moine qui, presque seul des hommes, brave son empire et refuse de se courber sous sa loi; il veut punir ce vieillard obstiné. La reine du sombre empire s'associe aux projets de vengeance de son époux, et celui-ci convoque les milices maudites. La troupe des diablotins arrive dans le Pandæmonium, et Pluton la harangue, à la manière du Satan de Milton, avec une éloquence qui respire l'orgueil et je ne sais quelle majesté sauvage:

- « M'avez-vous entendu? s'écrie-t-il d'une voix caverneuse.
- Oui, monseigneur, répondent les diablotins en se courbant jusqu'à terre.
- Allez donc, reprend le monarque, et hâtezvous d'exécuter mes ordres.
- Sire, ajoute Proserpine sur un ton de fausset aigu et perçant, permettez-moi d'accompagner l'expédition: vous savez comme je suis une douce et charitable personne; je me ferai un vrai plaisir d'arracher les yeux à ce pauvre ermite.
- J'y consens, » répond le diable en gardant toujours son sérieux.

Ce qui doit surtout frapper dans ce prologue, c'est sa grandeur et sa hardiesse. Dès les premières lignes, le drame entre dans les plus philosophiques profondeurs du sujet; il remue les émotions les plus fortes et les plus terribles. Comme l'auteur du Paradis perdu, le poète sans nom qui fit cette légende la transporte

tout d'abord en enser. Cette première scène offre encore une analogie frappante et certainement de pure rencontre avec le début de la merveilleuse histoire de Job. Pourquoi donc avoir mêlé la mythologie païenne à une légende du christianisme? Je n'en sais rien; il y a peut-être là une intention qui m'échappe. Quoi qu'il en soit, il faut bien pardonner à notre poëte un anachronisme qu'on pardonne à Dante et à Camoëns: la Tentation de saint Antoine n'est pas tenue d'être plus parfaite que la Divine Comédie, où l'on voit Cerbère agiter sa triple gueule au seuil de l'enser chrétien et Caron passer les âmes des damnés dans sa barque.

Mais les diables ont disparu. La décoration change et représente un bois avec une cabane. C'est l'ermitage d'Antoine, serviteur de Dieu, que les tentations de la chair poursuivent jusqu'au sein des austérités, comme l'image de Rome et de ses belles courtisanes assaillait Jérôme au milieu du désert. L'anachorète. vêtu d'une robe brune et les reins ceints d'une corde, vient s'agenouiller en face de la nature; sa voix s'élève vers Dieu. Puis il rentre pour vaquer à ses travaux de chaque jour. A peine a-t-il disparu que s'avance une apparition menacante: c'est Proserpine. On dirait qu'une sinistre expression de joie et de malice infernale illumine sa face de bois et pétille dans ses yeux de cristal. D'un geste dédaigneux elle ébranle la sonnette de l'ermitage. On entend la voix d'Antoine:

« Qui peut m'appeler à cette heure et dans ces lieux écartés? Peut-être est-ce un pauvre voyageur égaré dans la solitudes, peut-être un compagnon que Dieu m'envoie. »

Il sort : Proserpine est debout au milieu du théâtre.

Antoine. — Une femme! Mon Dieu, n'abandonnez pas votre pauvre serviteur!

PROSERPINE d'un ton mielleux. — Ne crains rien, Antoine, et écoute-moi. Laisse là cette masure et ce désert sauvage, jette cette corde et cette robe grossière! A quoi bon tuer ton corps par les jeûnes et les austérités? Je suis Proserpine, la reine des enfers, et je viens t'offrir une place de premier ministre dans mon royaume!

Croit-elle donc, la digne reine, que c'est par des offres aussi candides qu'on peut séduire un si grand saint! Pour une diablesse, le procédé n'est pas des plus ingénieux <sup>1</sup>. Mais les méchants esprits des légendes ont quelquefois ceci de bon : c'est que, toujours comme le Satan de l'Homère anglais, ils possèdent du moins la franchise du mal, soit par orgueil, soit par naïveté, et que ce ne sont pas des diables tartufes, de saints hommes de diables.

" Proserpine !!! s'écrie le pieux ermite. Élolguezvous, madame, ou je vais vous jeter de l'eau bénite. »

Et il fait le signe de la croix. Ce symbole pieux et cette menace suffisent pour mettre en fuite la reine de l'enfer. Antoine tombe alors à genoux pour remercier le ciel et implorer sa protection : il chante une complainte dont chaque mot est un acte de foi et d'humilité, chaque note un cri d'espérance et d'angoisse : puis il se renferme dans sa cabane.

¹ Proserpine s'y prenait autrement, jadis, dans ma bourgade natale. Je me souviens qu'elle jouait ici une scène de séduction fort vive, où elle portait l'ardeur et la fougne d'une bacchante enivrée de désir; mais Antoine, comme le chaste Joseph, luttait vaillamment contre cette Putiphar, la Terrassait dans la ruelle de son lit et la poursuivait avec un tison enflammé. On conçoit qu'il y ait eu là de quoi effaroucher la pudeur de la censure.

C'est à ce moment qu'arrive Pluton lui-même, pour réparer l'échec de Proserpine. Il s'adresse à l'anachorète avec sa belle voix de basse-taille et ses phrases sonores où éclate une pompe solennelle. Mais Antoine résiste à ce nouvel assaut. Pluton, dans sa fureur. donne les plus cruelles instructions à ses milices infernales, et il n'est pas de cœur qui ne soit glace d'épouvante, quand la bande des diablotins débouche sur le théâtre, pleine d'une affreuse allégresse, comme une troupe de bandits qui s'apprête à piller un couvent de nonnes. Ils arrivent en sautillant, en tordant leurs corps par toutes sortes de contorsions épileptiques, en dansant une cachucha effrénée, telle qu'on doit en danser aux enfers, en hurlant à plein gosier un concert discordant et scandalcux. Ils ceignent l'ermitage d'une ronde furieuse, entrecoupée de coups de pieds et de coups de poings, frappent brutalement à la porte, brisent les fenêtres, et l'un d'eux va se jucher d'un saut sur la cloche qu'il ébranle à mouvements redoublés. Puis tous se taisent et attendent dans un silence narquois.

On entend résonuer sourdement la voix lamentable de l'anachorète, à laquelle répond un cri strident et ricaneur, qui n'a rien d'humain. Antoine ouvre la fenêtre et regarde. Personne; les diablotins ont disparu en un clin d'œil. Il tremble, car il sent que l'éternel ennemi est là dans l'ombre, guettant sa proie. Pendant qu'il plonge son regard éperdu dans le vide, un nouveau cri, plus aigu et plus moqueur encore retentit à ses oreilles: Antoine sort, fouille chaque taillis, interroge chaque bouquet d'arbres et chaque buisson, au milieu d'un silence effrayant. Peut-être ses sens affaiblis ont-ils été victimes d'une illusion. Mais aussitôt qu'il s'est remis

en prières, le vacarme recommence avec une intensité croissante.

Soudain, voici que de toutes parts, comme une nuée d'oiseaux de proie s'abat sur un cadavre, les diablotins se précipitent brusquement sur lui, l'entourent, l'étreignent, le renversent, et avec une verve de malice qui s'enivre d'elle-même, lui jouent des niches monstrueuses dont Callot eût pu enrichir son fantastique tableau. L'un saute sur ses épaules et lui passe les jambes autour du cou; l'autre l'accable d'irrévérencieuses chiquenaudes; un troisième le tire par la barbe, comme un sacristain de village qui sonne les cloches; le dernier, le pique, le mord, le pince jusqu'au sang, et cependant ils chantent en chœur, avec un entraînement vertigineux, une allègre chanson dont j'ai retenu le refrain:

Tirons-le par son cordon,
La faridondaine, la faridondon,
A la façon de Barbari,
Mon ami.

Le saint s'est agenouillé: il répond à ce concert infernal par un hymne d'une poésie sévère, le visage grave et calme, quoique frissonnant d'une angoisse profonde:

> Mon Dieu, contemplez ma disgrâce; Faites, par votre grâce, Que je triomphe en ce combat.

Il y a un contraste vraiment dramatique entre ce vieillard à genoux, immobile, priant avec ardeur, et cette troupe bruyante qui l'entoure, s'épuisant en gambades démesurées et en cris indécents.

Après l'avoir tourmenté à loisir, la troupe parcourt l'intérieur de la cabane : des grognements prolongés se font entendre, et on la voit sortir, poussant à coups de pied devant elle le fidèle compagnon d'Antoine, ce cochon infortuné qu'a immortalisé la légende. Insensible à ses propres tourments, le saint ermite s'émeut de ceux qu'ils préparent à cette pauvre bête, et il s'efforce en vain de fléchir les bourreaux. Ceux-ci entraînent l'animal dans les profondeurs du bois; au bout d'une minute, les grognements deviennent plus forts et plus sinistres, et le cochon reparaît au milieu d'un cercle de flammes, dont le foyer est une fusée que ces êtres malfaisants lui ont introduite dans le corps, à l'endroit où les écoliers peu studieux attachent des queues de papier aux mouches.

Cette scène ingénieuse a toujours un succès de fou rire.

La rage des démons est alors à son apogée; ils se précipitent à toute volée contre l'ermitage, abattent le toit, cassent la cloche, renversent les murs, écrasent et dispersent les matériaux; et toujours le refrain triomphant de leur chanson perce à travers ce fracas ironique et railleur, et s'entrelace au chant pieux du saint.

Mais le ciel s'illumine; les diables épouvantés s'enfuient comme les apparitions mauvaises aux premières lueurs de l'aurore. Un ange sillonne l'espace de ses ailes radieuses, et vient réconforter l'ermite, comme autrefois Jésus, au jardin des Olives: «Antoine, lui dit-il, méprise ces vaines attaques de l'esprit des ténèbres; il ne peut rien contre toi. Supporte toujours les tentations avec le même courage; encore un peu de temps, et la récompense te sera accordée. Courage, Antoine, la couronne éternelle t'attend dans le royaume de Dieu. »

Majestueux épilogue qui termine le drame comme il avait commencé, par une échappée à travers les horizons de l'autre monde! L'enfer au début, le ciel à la fin; quelle saisissante antithèse et quel profond symbole!

La pièce tout entière est écrite avec une distinction de style qui n'est pas contestable, et qui s'allie sans peine à la naïveté la plus complète. On la dirait composée par un bel esprit du quatorzième siècle; mais elle s'est peu à peu accommodée aux progrès et aux développements du langage moderne. Les anachronismes y revêtent une grâce spéciale et n'y sont qu'un charme de plus; les barbarismes mêmes, dont les personnages émaillent quelquefois leurs rôles, exhalent je ne sais quel parfum de candeur qui réjouit l'ame des antiquaires.

On ne saurait croire à quel point la représentation scénique de cette légende passionne le peuple. J'entendais, aux endroits les plus pathétiques, des exclamations de douleur et de pitié partir autour de moi, et des commentaires chaleureux circuler d'une bouche à l'autre. Ma voisine, grosse femme à physionomie rustique, buvait avidement chaque parole; elle accablait les diablotins de malédictions énergiques, et s'indignait de voir une perversité si grande dans de si petits corps. Les tortures du saint et sa résignation la jetaient dans l'attendrissement:

« Ah! mon Dieu, s'écriait-elle à chaque nouvelle épreuve, le pauvre homme! le pauvre homme! »

Le supplice du cochon surtout affecta vivement la bonne âme; elle ne riait pas, mais répétait d'un air concentré: "O Seigneur! le pauvre mignon! Les méchants garnements! Oh!... oh!"

A peine l'ange et l'ermite avaient-ils disparu, que la même voix qui venait d'exprimer les angoisses et les prières de saint Antoine cria derrière la scène:

"On va terminer par une danse de caractère. "

Les spectateurs se rassirent précipitamment, et la danse de caractère commença, ardente, fougueuse, échevelée, sur les débris de l'ermitage. Y avait-il, dans ce rapprochement, la raillerie d'un sceptique, ou la grave leçon d'un philosophe? Ni l'une ni l'autre peut-être : ce serait dommage pourtant.

Quoi qu'il en soit, je quittai la haraque, comme dans mon enfance, plein d'embryons confus de poëmes qui se heurtaient dans mon cerveau, et me promettant bien d'aller revoir la *Passion* et *Geneviève* de *Brabant*, quand je les rencontrerais sur ma route.

Maintenant passons des mystères aux farces et aux soties, — de la barrière Montparnasse aux Champs-Élysées!

Que n'aurais-je pas à vous dire de Polichinelle et de Guignol, si Nodier n'en avait parlé fort au long avant moi? Mais je ne suis pas académicien pour me permettre impunément une pareille licence. Et puis on crierait que je le pille; comme si ce n'était pas lui qui m'a dérobé mon bien à l'avance. Pourtant j'aurais voulu conter à mon aise quelle verve rabelaisienne, quelle fleur de gausserie populaire, quels caractères énergiques et vigoureusement dessinés, quels poltrons homériques, quels triomphants matamores, quels Falstaff bavards, vantards, luxurieux et gourmands, quelles rondes et joyeuses commères, fûtées dans leur bêtise même (je recommande surtout la mère Trinquefort à mes lecteurs), s'agitent:

cette scène en miniature, aux yeux des bonnes ébahies et des tourlourous béants. Et ce chat, comme il est mélancoliquement résigné, en se voyant chassé peu à peu du théâtre où il régnait autrefois! Ne diraiton pas ce pauvre Murr, ruminant dans sa barbe quelque dissertation philosophique et désenchantée?

Bien des gens n'ont jamais réfléchi à la variété d'études, à la profondeur de science que révèlent ces trognes resplendissantes sous leur masque de lic. ces gestes mécaniques dont la symétrie même est si grotesquement plaisante, ces saluts, ces contorsions, ces embrassades, ces chiquenaudes sonores, ces coups de bâton si dextrement appliqués ou évités avec tant de souplesse. Comme tous ces comédiens de bois se poursuivent, s'abattent, se relèvent, disparaissent, rient, pleurent et brûlent les planches! On croit les voir à chaque instant ouvrir la bouche et remuer les yeux. Je ne m'étonne pas que, il y a deux siècles, le créateur français des marionnettes, Brioché, ait été appréhendé au corps comme sorcier, puisque aujourd'hui même, en plein dix-neuvième siècle, je ne suis pas éloigné de croire qu'il y a un peu de magie au fond de tout cela

Toutes les qualités du genre sont réunies dans les drames joués par ces petits acteurs de bois peint, et composés par des maîtres dont jamais on ne saura le nom. On y trouve des ficelles aussi savamment combinées que dans les vaudevilles de M. Scribe, des situations plaisantes, un dialogue railleur, s'échappant en vives saillies et en réflexions sceptiques, des mots franchement et largement comiques, excitant es bon gros rire gaulois qui ne vient ni du ventre, comme celui que vous arrachent les farces du Palais-Royal, ni des lèvres, comme celui des pièces mus-

quées du Gymnase ou des comédies de Marivaux; mais en droite ligne de la rate et du cœur qu'il épanouit avec bruit. Quelle langue chaude, franche, colorée, trempant par ses racines dans cet idiome pittoresque et vigoureux que parle le peuple! que de mots expressifs ajoutés ingénument au vocabulaire de l'Académie! quel art de tirer parti des moindres circonstances pour les faire tourner au profit du drame! Loin de haïr les épisodes, Guignol s'y complaît, pourvu qu'ils soient amusants. Au besoin même, comme les grands maîtres de l'art, comme Aristophane, Plaute et Molière, il ne craint pas de rompre l'illusion théâtrale, et de nouer une conversation amicale avec les spectateurs privilégiés de l'orchestre.

J'entendais, ces jours derniers, un charmant petit garcon dire à sa mère : « Maman, Guignol m'a parlé. » Il était heureux, le bambin, et il avait bien raison: c'est une faveur que je lui envie, d'avoir conversé avec cet éminent personnage. Mais Guignol ne se prodique pas. Ses favoris, ce sont ces petits visages blonds et roses qui l'accueillent avec des rires bruyants, aussitôt qu'il paraît. Quant aux grandes personnes, il les dédaigne fort : sa femme, il la bat : le commissaire, il le rosse; son voisin, il le tue; puis il va boire un canon. Gardez-vous donc de croire à . la réputation de naïveté qu'on a voulu lui faire, et de vous laisser prendre à ses beaux semblants de bonhomie: c'est une bonhomie narquoise et malicieuse, semblable à celle d'un rustre en train d'écorcher un faraud de la ville, une naïveté d'emprunt qui lui sert de masque pour attraper les étourdis et les sots. Il y a en lui, sous ses allures de Falstaff plébéien, du Robert-Macaire et du Mayeux : comme

Mayeux surtout il est laid, frondeur, révolutionnaire, libertin, incrédule; au demeurant, le meilleur fils du monde. Le malheureux a lu Voltaire et Paul de Kock; c'était un abonné de l'ancien Constitutionnel, et, par un trait bien caractéristique du génie français, il n'a pas même le respect du sergent de ville, ce commencement de la sagesse.

Guignol finira mal.

Jadis, poursuivi par le spectre de ses victimes, comme Macbeth par l'ombre de Banquo, Polichinelle était enlevé par le diable, — juste châtiment de tant de forsaits; — mais cette dernière trace de l'influence shakspearienne a disparu. A la honte de la morale, son successeur Guignol reste debout dans son triomphe, et il pousse même l'impudence jusqu'à débiter une soule de petits mots pour rire sur le cadavre de son ami. On plaisante de tout en France. Et puis notre jeunesse est devenue si sceptique, que le diable, s'il venait pour enlever Guignol, ne lui ferait plus peur, et que les petits enfants mêmes seraient capables de crier haro sur cette pauvre majesté déchue <sup>1</sup>.

Il faut donc l'avouer en toute honte, ce Guignol, qui nous a tant fait rire, parce que l'esprit excuse tout à nos yeux, est un mauvais sujet bien près de devenir un gredin sans ressource. Voilà où mène le matérialisme, car Guignol n'en est même plus à

¹ Polichinelle était mort, Polichinelle est ressuscité: Vive Polichinelle! On peut le voir tous les jours à côté du Palais de l'Industrie, avec son chien, sa femme, son petit garçon, son auxi Pierrot, les gendarmes, la potence et le diable pour couronnement final.

Mais, je ne sais si c'est à cause de ce diable arriéré, la résurrection de Polichinelle n'a pas duré longtemps : ce que vivent les roses. Le voilà mort de nouveau maintenaut, et probablement pour toujours. Le présent est un fils ingrat pour son aïeul le passé.

Pyrrhon en fait de croyances: c'est la plus vivante incarnation du libertin déluré, rubicond, sans souci, ami de la dive boutcille, qui ne songe qu'à manger largement, boire frais, dormir la grasse matinée et se tenir en liesse. Il confoud volontiers le cœur avec le ventre, et la conscience avec l'estomac. Demandezlui s'il croit à son âme, et il est homme à vous répondre qu'il adore le petit bleu. C'est bien le vrai fils de Polichinelle : le drôle marche à grands pas sur les traces de son illustre papa, dont l'ombre ironique et ricancuse, comme celle d'un mauvais génie, vient, au commencement et à la fin de chaque pièce, planer sur ce théâtre qui est sien, et en prendre possession aux yeux du public. Il me scrait facile, si je voulais faire un réquisitoire, de démontrer que cet impitoyable railleur ne respecte ni le gouvernement, ni la propriété, ni la famille, ni aucune des grandes idées qui forment la base de l'édifice social, et qu'il a sur la vertu des opinions aussi avancées que celles de Brutus mourant. Je pourrais le dénoncer comme le dernier des encyclopédistes. A quoi bon? il est trop amusant pour être bien dangereux,

C'est dans ces théâtres en plein air, baptisés des noms les plus expressifs et les plus réjouissants, Guignol, Guignolet, Rigolo, Gringalet, Bambochinet, etc., aussi bien que dans les parades des saltimbanques, qu'il faut aller chercher les types qu'on croyait perdus de la comédie italienne, — toutefois avec quelque chose d'original, avec un vernis français qui les fait notres, à coup sûr. Je ne veux pas d'autre démonstration de la valeur de ces petits théâtres que cette création de types, et de vrais types. Ils en ont produit plusieurs qu'il est facile de reconnaître sous la pourpre dont les a parés ensuite le génie de quelque

grand écrivain, de quelque grand poète. Il y a longtemps qu'on l'a remarqué pour la première fois, c'est par les hommes des rues et des mansardes, par les Tabarin et les Brioché, les Bruscambille et les Gringalet, les Gautier-Garguille, les Turlupin, les Gros-Guillaume et les Guillot-Gorju, ces premiers instituteurs de Molière, par cette forte race de Bohómiens et de glorieux inconnus, que tout s'invente et se crée, Puis, un beau jour, un homme d'esprit passe par là, trouve l'idée bonne, l'habille d'oripeaux tout frais, et la met dans ses livres: on le décore, et Bilhoquet meurt de faim. Voilà le sort.

"Messieurs, disait un charlatan rencontré par Bachaumont sur la place Louis XV, ceci est un tour que j'ai appris à Ferney, de ce grand homme qui fait tant de bruit ici, de ce fameux Voltaire, notre maître à tous! "Quoi qu'il en semble à Bachaumont, ce charlatan était trop modeste : il prenaît les maîtres pour les disciples.

Il ne manque au génie de cette race que la consécration officielle. Pourtant l'Académie s'en est déjà occupée. Un jour, le secrétaire perpétuel de la docte assemblée parla longuement à l'auditoire de Plège, le saltimbanque. Voulez-vous savoir quel chef-d'œuvre avait fait celui-ci? L'héroïque acrobate avait sauvé six hommes au milieu des caux et des flammes, et ce chef-d'œuvre en vaut bien un autre.

Mais, pour nous en tenir à la littérature, combien de comédies, combien de farces de haulte gresse dans les parades qui se jouent sur ces tréleaux pour amasser la foule, dans ces grotesques dialogues où le pitro, presque toujours admirable sous son masque éternel de Jocrisse, atteint parfois le sublime de la bouffonnerie; dans ces bagatelles de la porte, que le pur amour de l'art a prolongées souvent aux dépens des exercices plus lucratifs! Car il ne faut pas croire que les rires de la foule soient moins doux à l'oreille du saltimbanque que les applaudissements des claqueurs à celle du comédien.

On joue dans ces baraques des vaudevilles, des drames, des mélodrames à grand spectacle, parfois des tragédics. J'y ai vu représenter la Pie voleuse au milieu d'un grand succès de larmes, et les Cosaques émandés et raccourcis des deux tiers, avec intercalation d'épisodes attendrissants.

Dans un théâtre portatif, longtemps établi en permanence sur la place de l'Abbaye, on jouait la Tour de Nesle, Buridan et Marguerite, beau counle aux grands airs de tête et au torse fièrement cambré, se tennient souvent debout sur le seuil, grignotant une nomme et un petit pain, en attendant leur entrée en scène. Marguerite avait les épaules recouvertes d'un long châle bleu, sous lequel on voyait briller les paillettes de sa basquine, serrant de près une taille aux puissants contours. Marquerite était coiffée à la Marie Stuart. Quant à Buridan, il était revêtu d'un auperbe manteau rouge, où il trouvait moyen de se draper, quoique le tailleur eat singulièrement ménagé l'étoffe. Sa bonne lame pendait à son côté, sous la forme de ces sabres placides dont s'arment encore les gardes champetres dans certaines provinces. Buridan portait culotte comme un marquis de l'ancien régime, et se coissait à la malcontent. On voit que la couleur locale était scrupulousement observée. Le drame de M. Gaillardet avait été réduit à quatre personnages. et malgra l'andace de cette transformation nouvelle. je no ni'en plaignis pas après l'avoir vu jouer.

## CHAPITRE QUATRIÈME.

## INDUSTRIELS ET SALTIMBANQUES.

Comme on a pu s'en convaincre par ce qui précède, j'ai toujours été rempli d'une tendresse de mauvais goût pour la race des saltimbanques : plus ils sont humbles et petits, plus je les aime; plus ils sont déguenillés et faméliques, plus ils me semblent beaux sous leurs haillons pittoresques. Fi des saltimbanques qui ont du ventre et portent des faux cols, qui sonnent de la réclame à la troisième page des grands journaux, au lieu de sonner de la trompette sur les planches, devant leur baraque! Vivent les saltimbanques maigres, pâles, alertes, qui travaillent en plein soleil, débitent des discours passionnés, grimpent, à la force des reins, jusqu'au plus haut degré de l'échelle de l'art, et se disloquent tous les membres pour gagner quatre sous!

Enfant, je faisais le désespoir de tous ceux qui s'intéressaient à moi, en suivant avec obstination dans les ruelles de ma patrie le moindre sauvage, équilibriste ou hercule qui pénétrait dans ces parages lointains. Il m'arriva mème une fois d'accompagner, en un galop frénétique, un coureur de profession, qui s'était engagé à franchir six fois, en dix minutes, toute la longueur de la ville, et qui avait engagé les amateurs à lutter avec lui. Mais aucun concurrent sérieux ne se présenta pour soutenir l'honneur du drapeau local; peut-être les habitants, très-fiers de la vaste étendue de leur cité, avaient-ils flairé une épigramme dans le défi de l'artiste, et craignaient-ils d'y

prêter imprudemment les mains. Quoi qu'il en soit, je fus le seul qui, parmi d'autres rivaux de mon age et de ma taille, eus l'honneur de parcourir la lice jusqu'au bout. Le coureur était armé d'un fouet, pour déblayer le passage, sans être contraint de s'arrêter, en cinglant les enfants qui tourbillonnaient autour de lui comme la poussière autour d'un rayon de solcil. J'en reçus dans les mollets maints coups des plus cuisants; ce qui me remplit alors d'un immense et légitime orgueil, et ne diminua rien de mon respect ni de mon admiration.

J'avais dix ans, lecteur.

A la même époque de ma vie, je prodiguais les bassesses pour conquérir l'amitié des fils de chaque artiste ambulant; et quand, grâce aux protections que je m'étais ménagées à force de billes et de pommes, j'avais obtenu la faveur de pénétrer en tapinois dans l'immense voiture qui servait d'hôtellerie à la troupe, je me sentais pousser une auréole, comme un rhétoricien qui vient de cueillir une églantine aux Jeux floraux. Aussi ma marraine me prédisait-elle que je deviendrais un jour saltimbanque ou même danseur de corde... O marraine!

Aujourd'hui que, comme le poëte, j'ai laissé bon nombre de mes illusions aux ronces du chemin, j'ai gardé celle-là, si c'est bien une illusion pourtant, et j'ai toujours le même faible pour cette vaillante famille, que je visite encore volontiers lorsque j'ai le temps, et même quelquefois lorsque je ne l'ai pas.

L'été dernier, j'étais allé, pendant quelques semaines, me replonger dans l'air bienfaisant du pays natal. En revenant du bois voisin, je rencontrai un homme de longue taille, maigre et sec, assis sur le haut de la colline, une boîte à ses pieds, et fumant. Je reconnus un pauvre artiste ambulant, que j'avals vu, la veille, faire sur la place publique des tours de cartes et de gobelets. Caché derrière un arbre, je me pris à le considérer en révant, et mon imagination, docile au moindre appel, se mit à voltiger autour de lui.

Pauvre saltimbanque! il s'est arrêté; il se repose! Vollà déjà longtemps qu'il marche, et il lui reste encore bien longtemps à marcher. Il n'a pas le moyen d'acheter un cheval. Heureusement, son bagage n'est pas lourd et peut tenir facilement sur son dos, comme celui du philosophe Bias.

Pourtant le saltimbanque n'est pas d'un tempéranient mélancolique. Non, vraiment. Tout à l'heure il chantait, mais maintenant il est las, car il se fait vieux. Il vient d'achever son repas, puisé à pleines mains dans les monotones provisions du bissac, et il rêve en digérant. Pourquoi ne réverait-il pas, le saltimbanque? Il a tant vu de pays dans sa vie! C'est un artiste, d'ailleurs, et son imagination est ce qui pèse le plus parmi ses provisions de voyage.

Jadis, il y a bien longtemps, le saltimbanque était tout petit, et il ne songeait pas encore à gagner sa vie; il ne se demandait pas encore comment il pourrait bien s'y prendre pour diner le soir. C'était la le bon temps, où l'on trouvait son pain cuit sur la planche. Ah! les franches lippées qu'on faisait alors! Ah! comme on s'en donnait à belles dents! et qu'il faisait bon être petit, pour s'amuser tout le jour, — et avoir un si bon estomac, pour si bien diner! Mais cela ne dura guère. Le pourvoyeur de la planche partit pour un pays d'où l'on ne revient pas; adieu les franches lippées!

Le voilà jeune homme. Il ouvre les portières, il ramasse les houts de cigares, il fait les commissions,

il vend des chaînes et des contre-marques. Les soirs de printemps, il erre sur les boulevards, et la vue des promeneurs insouciants, des équipages flanqués de chasseur et de groom, des élégants au binocle d'or. aux gants jaunes et au jonc distingué, le parfum des panatellas négligemment fumés du bout des lèvres, l'arome penétrant du moka que les garcons versent dans les demi-tasses, l'éclat multicolore des liqueurs étincelant dans les petits verres, le petillement du punch enflammé dans les bols, les conversations des oisifs, les rires joyeux, tout, jusqu'à ces chaises où s'assoient, pour regarder le monde, les merveilleux du boulevard des Italiens, tout le poursuivait, l'attirait, lui chuchotait à l'oreille des mots enivrants, de mystérieuses promesses, des appels magiques. Il lui semblait que chacune de ces choses, qui représentaient le luxe et la jouissance, prenaît un corps et des bras pour l'attirer à elle. Frémissant de convoitise inassouvie comme Tantale, assailli de tentations vivantes comme saint Antoine, il sentait bruire en son. cerveau mille harmonies confuses, mille poëmes de désirs, d'espérances et d'angoisses. Il s'enfuyait éperdu, et couchait quelquesois dans un corps de garde, où le souvenir le poursuivait encore, où le bataillon des chimères harcelait ses brûlantes insomnies.

L'âge vint, les dents s'allongerent, et le diner diminuait chaque jour. Pourtant il resta honnête: Dieu bénisse le pauvre saltimbanque! Il fallut s'envoler avant d'avoir des ailes. Paris a trop de séductions pour qui ne peut s'y livrer; c'est une sirene qui sourit à tout le monde et qui ne se donne qu'au riche. Depuis trente ans, il court le monde. Quand s'arrêtera-t-il? Il ne sait; et qu'importe! Ses jambes sont encore bonnes, et il ne se déplaît point ici-bas.

Fi des René, des Werther et autres songe-creux! Le saltimbanque n'a pas le caractère si mal fait. Il rève encore quelquefois aujourd'hui, mais à ses heures : l'expérience l'a rendu sage. Comme il caresse amoureusement des lèvres sa pipe, le seul luxe qu'il se permette! Quels magnifiques tourbillons de fumée se déroulent autour de sa tête, serpentent, courent les uns après les autres, s'attrapent, se culbutent, pirouettent, s'abaissent et remontent! Le pauvre saltimbanque les suit de l'œil, et son regard devient de plus en plus fixe, de plus en plus tendu: il semble contempler quelque chose, bien loin, dans le vague et dans l'inconnu. Chaque tourbillon s'anime, comme ces flots que les anciens croyaient voir peuplés de naïades ou d'ondines, comme ces étincelles où nous suivons encore aujourd'hui, le soir, en tisonnant, de longs défilés de soldats et des batailles fantastiques.

La représentation commence, et bientôt déroule avec profusion mille scènes charmantes et variées, toutes les images du kaléidoscope, toutes les splendides visions du haschisch, des apparitions joyeuses qui passent, le sourire et la chanson à la bouche, en se donnant la main. Les bouffées qui se succèdent et se pressent ajoutent une nouvelle pièce à toutes celles qui tourbillonnent dans la brume, autour du saltimbanque ravi. Ce ne sont que joyeux danseurs se tortillant avec grâce, danseuses sveltes et légères, tailles cambrées, flots de dentelle et de soie, mines provocatrices, valses et polkas entraînantes. Le violon grince, l'archet gazouille sur les cordes. Pardieu! les couples charmants et les fraîches jeuncs filles! S'il y en avait une pour moi! Qui sait?... L'avenir... Quel entrain, quelle gaieté, quel bruit! Et les bonnes tables chargées de mets succulents! et les magnifiques buffets! et les bouteilles à long col et à large ventre! S'il y en avait une pour moi! Qui sait? Demain, peut-être... Comme tous ces braves gens s'amusent, et comme je me plais avec eux!

Et bientôt, l'imagination aidant, le pauvre saltimbanque tourbillonne lui-même dans cet Eldorado fantasmagorique; et il accélère si bien les bouffées de sa pipe, que la scène s'anime encore, que les pièces se succèdent plus pressées, et que son tabac est usé jusqu'au bout. Jamais millionnaire n'a vu, tans la fumée de son régalia, tout ce que le brave homme a découvert dans celle de sa marseillaise. Enfin il se lève, m'aperçoit, me salue humblement, et rattache sa boite à son dos.

En route, pauvre saltimbanque! te voilà reposé; la gaicté est revenue, et le courage aussi, — et l'espérance en même temps!

Laissons-le aller, et retournons à ses frères les saltimbanques de Paris.

Ce jour-là, c'était une fête nationale, époque de repos pour le corps et pour l'intelligence. Les industriels des places publiques se tenaient tous à leur poste, l'œil aux aguets, l'organe sonore, le geste dominateur, la verve allumée, sentant bien que le moment était décisif, et que la recette, c'est-à-dire le pain et la vie du jour, do la semaine, peut-être du mois tout entier, gisait dans leur faconde et leur inspiration. Je les reconnaissais tous, les héros du quartier Latin, des places de la Bastille et du Château-d'Eau, des quaiset des carrefours; ils avaient émigré pour suivre la foule du côté du Champ de Mars et des Champs-Élysées. Vétus de leurs plus fraîches ja-

quettes; de leurs costumes les plus variés, les plus éclatants, les plus irréprochables, je les voyais, les pauvres gens, grimacant un sourire qui palissait sur leurs faces blèmes, décochant des gaudrioles inédites qu'ils ruminaient depuis six semaines pour la circonstance, se surpassant eux-mêmes, s'épuisant en efforts cyclopéens pour fasciner le public, ce grand blasé, qui regarde en fumant son cigare, baille, sourit froidement d'un bon mot, admire, en se mouchant, une cabriole à casser les reins d'un chat tigre.... et s'en va au moment de la quête.

Le premier que je rencontrai, debout près d'une petite table, sa bourgeoise au côté, ce fut un montreur de lièvre savant, artiste méconnu, qui porte ses lambeaux avec dignité, et que j'avais vu dejà dans toutes les rues et sur toutes les places de la rive gauche. Je serais fort trompé si cet homme n'était un ancien modèle, et s'il n'avait posé dans les atcliers pour les Bélisaire, voire pour les Père éternel. Quoi qu'il en soit, le pauvre industriel ne possède pas l'art, le plus précieux, mais sans doute aussi le plus difficile, d'amasser autour de lui un cercle nombreux et de fasciner le public.

Le lièvre, car c'était un lièvre et non un lapin. comme un observateur superficiel cut pu le croire. et comme j'avoue que moi-même je l'avais cru d'abord; le lièvre donc était philosophiquement assis sur son derrière, et attendait avec patience, en remuant les lèvres, à l'instar d'un simple et modeste lapin, que son maître eût fini le splendide discours qu'il adressait à la foule. Quand celui-ci en vint à la péroraison, sur un air connu : « Allons, messieurs, un peu de courage à la poche! » les redingotes, qui écoutaient de loin, s'esquiverent comme des ombres

lans un poème éplque; mais les bonnes, les troupiers t les enfants resterent. Il demandait quinze centimes ntre toute la société, et, pour cette somme modique, l promettait des merveilles. A force d'en appeler à intelligence et à la justice du public, il parvint à bienir deux sous, et se décida à commencer, afin l'encourager les personnes qui l'auraient oublié.

- Attention! cria-t-il.

Le lièvre tressaillit et se dressa sur son seant, les reilles tendues, les pattes immobiles. Il fit alors exéquer à la pauvre bête divers tours élémentaires; il ui fit bâttre le tambour, avec un roulement précipité, ur son bras droit; puis lui présenta sa longue barbe, jue le lièvre se mit à ratisser docilement, avec une apidité extrême; opération qu'il termina en posant élicatement ses lèvres sur celles de son maître; après juoi, fatigué de tant d'efforts d'intelligence, il se re-lla sur la table, craintif et tremblant, et se reprit à rimacer de plus belle.

Quant au maître, il n'avait pu conquerir son trollème sou. Il salua, en annonçant que la séance était erminée. Je le regardai; il ne semblait nullement lésolé d'une si imperceptible recette : l'habitude l'avait lepuis longtemps blasé là-dessus.

Quelques gamins curieux étalent restes près de la able: l'un d'eux mangenit de bon appétit une savoucuse tartine; l'industriel l'avisa, et, d'un air proteccur, lui en demanda une bouchée pour son lievre. Le amin, fier d'un tel honneur, tendit la tartine; mais l ne put s'empêcher de la suivre d'un regard plein l'angoisses, en la voyant passer tout entière, morcau par morceau, dans le gosier du lièvre famélique.

— Mange-t-il du pain au lait? demandai-je au propriétaire. — Oh! il mange de tout, répondit-il d'un air qui voulait dire : Comment vivrait-il s'il ne mangeait pas de tout? — D'ailleurs, c'est un lièvre savant...

J'achetai donc un pain au lait d'un sou sur la table voisine; je l'émiettai dans ma main gauche avec ma main droite, j'eus la satisfaction de voir l'intelligent animal grignoter jusqu'au dernier débris, et je continuai ma route, ravi d'avoir rencontré un si colossal appétit dans une si petite bête.

Les lièvres savants sont rares; les chiens sont plus communs. Parmi les montreurs de chiens savants, il en est deux qui m'ont particulièrement frappé.

L'un a quatre énormes animaux qu'il se contente de faire courir à droite et à gauche, et coucher sur le ventre, à grands renforts de coups de pied et de coups de bâton. La représentation est maigre, mais les acteurs s'instruisent tous les jours, et d'ici à quelques années, ils pourront devenir d'une force respectable. En attendant, lèur instructeur raconte de si drôles d'histoires au public, qu'il trouve moyen de faire accepter pour argent comptant ces simulacres d'exercices, comme M<sup>nor</sup> de Maintenon remplaçait au besoin le rôti par une anecdote.

L'autre est un vieux troupier, qui ne possède qu'un caniche, vieux troupier comme lui, dont l'emploi consiste à se laisser juger et fusiller trente fois par jour. Ce caniche porte le sac au dos, et a le chef recouvert d'un schako, à la façon des chiens de M. J. Stevens; il est accusé d'avoir volé et déserté à la suite d'une ribote. Son maître déploie un papier contenant les chefs d'accusation, tandis que le déserteur se tient debout, d'un air piteux, sur ses pattes de derrière:

« Écoutez bien cela, mes enfants, dit alors solennellement le soldat à ceux qui l'entourent, et voyez comme l'ivrognerie ne mène à rien de bon. Voilà un brave que j'ai vu faire son devoir à Wagram et à Friedland; eh bien, pour avoir bu un petit verre de trop, il s'est déshonoré aux yeux de la patrie. Ne vous grisez jamais, mes enfants; on commence par se griser, on finit par voler. "

Ensuite il lit le réquisitoire, qui est bien le plus ébouriffant recueil de farces de caserne qu'on puisse entendre, — et, à chaque instant, il s'interrompt pour interpeller le coupable, qui baisse humblement la queue et les orcilles:

" Comment, vieux drôle, vieux scélérat, avoir volé la cantinière, une si brave femme, qui faisait crédit à tous les bons lapins! Ah! vieux gueux, tu mérites bien la mort, va! »

Et il continue à travers les interruptions du même genre, que le caniche écoute avec la résignation d'un condamné repentant. Enfin, il le fusille lui-même, et la victime tombe en poussant un hurlement plaintif. On rit dans le cercle:

« Ne riez pas, mes enfants, fait le troupier en portant religieusement la main à son bonnet de police; c'était un coquin, c'est vrai, mais, comme dit cet autre, ceux qui sont morts sont morts. Nous allons lui rendre les derniers devoirs, et je vous engage à jeter chacun un sou pour les frais de l'enterrement du pauvre diable. »

Voulez-vous des saltimbanques utilitaires? Il n'en manque pas. Allez sur le pont Neuf ou sur la place de la Concorde: vous en verrez qui montrent la lune ou les comètes à travers des télescopes, et qui tracent à la craie sur le sol, pour l'instruction du badaud peu savant, des zodiaques complets à rendre jaloux Arago, ou M. Babinet de l'Institut.

J'en ai même rencontré un qui explique au public le mécanisme des affaires, le Code, l'arpentage, la hausse et la baisse de la Bourse, le moyen le plus sûr et le plus prompt de se créer des rentes, - moyen dont il n'use pas pour lui-même, je ne sais pourquoi. Tous ces grands artistes sont d'un désintéressement qui mérite le plus profond respect. Il vend, - ou il ne vend pas, - de petites feuilles de papier sur lesquelles il a condensé la quintessence des principales opérations financières. S'aperçoit-il (trop souvent, hélas!) qu'on ne l'écoute plus et que le public se disperse, il s'agenouille sur le sol, et pour donner à l'assistance une haute idée de la perfection de ses connaissances mathématiques, place une épingle à terre, puis, décrivant rapidement, avec un haton, une large circonférence à partir de l'extrémité de cette épingle, il retombe si juste sur l'autre extrémité qu'il l'envoie bondir à dix pas.

" C'est de la géomètrie, cela! " s'écrie triomphalement l'artiste en se relevant.

Et pourtant, malgré cette expérience concluante, on n'achète pas davantage. Aussi, il faut voir le paletot et la casquette du pauvre industriel.

Ceci prouve que la meilleure manière d'intéresser le public et de gagner sa vie n'est pas d'instruire, mais d'amuser; si la conclusion est peu morale, ce n'est point ma faute.

Fermons la parenthèse.

Après avoir quitté l'homme au lièvre, je m'étais jeté un peu de côté pour échapper à la déchirante harmonie des orchestres en plein vent. Devant moi je voyais marcher un jeune homme fort laid, — blouse bleue, pantalou tricolore hideusement rapiécé, nes enorme surmonte de luncttes à branches massives. Il enait sa casquette à la main, et répétait à mi-voix, en gesticulant avec feu, des paroles que je n'enlepdais pas. Il commençait à m'inquiéter, et je le surveillais du coin de l'œil, quand soudain je le vois se précipiter, à l'angle d'une rue, et jeter furieusement sa casquette à terre. Je m'élance avec un cri d'effroi, persuadé que le malheureux, dans un accès de désespoir, va se lancer sous les roues d'une voiture; mais je reste stupéfait, en l'entendant s'écrier d'une voix tonnante et avec des contorsions furibondes:

Bah! autant que je me ruine aujourd'hui que demain!

n

Et, ce disant, il tire de sa poche de petits paquets de papier, fort proprement entortillés, qu'il dépose avec soin dans l'intérieur de sa casquette. Quoique singulièrement humilié d'avoir été dupe à ce point de ma philanthropie, je m'arrêtai, redevenu badaud, et noyé dans la foule qui, du premier coup, s'était trouvée formée en cercle.

Qu'est-ce qu'il va faire? me demandais-je, vraiment intrigué cette fois, et ne me sentant pas le courage de partir après ce début homérique.

Aussitot, comme pour répondre à ma pensée, il prit délicatement, entre l'index et le pouce, un des petits paquets, le défit lentement, en exhiba un autre petit paquet qu'il défit de môme, et en tira un véritable bijou, une montre mignonne qui scintillait aux rayons du soleil et dont il se mit à énumérer, sur le ton du dithyrambe, les qualités admirables. Il vendait la montre avec la chaîne vingt-cinq contimes. Un compère s'empressa d'acheter avec enthousiasme, et il eut soin de lui remettre une pièce de cinq francs, dont le marchand lui compta la monnaie lentement

ct à haute voix. Le public regardait sans s'émouvoir, et un bourgeois emprunta même la montre au compère, afin d'en faire examiner le travail exquis à son voisin, en lui disant, de cet organe onctueux qui annonce le bien-être de l'ame et la santé du corps:

« C'est étonnant comme on travaille aujourd'hui!

Cela vaut dix francs comme un liard.

— Comme un liard! » répondit le voisin en hochant la tête d'un air convaincu; et tous deux s'en allèrent, après s'être poliment salués.

Cependant le vendeur poursuivait son speech avec une volubilité incrovable.

"Tenez, messieurs, disait-il, c'est vingt sous! Non, ce n'est pas vingt sous : qui en veut pour quinze?... Tenez, ce ne sera pas à quinze, ce ne sera pas à douze, ce ne sera pas à douze, ce ne sera pas à..."

lci, il s'interrompit brusquement, ramassa sa casquette, et, sans prendre le temps de replier ses paquets, fendit le cercle qui attendait la fin de la période. Je compris la cause de ce départ précipité, en voyant poindre à l'horizon le bicorne d'un sergent de ville.

Je regrette infiniment de n'avoir pas connu Lavater. Peut-être cût-il pu m'apprendre pourquoi tous les vendeurs de montres à cinq sous que j'ai jamais rencontrés sont d'une laideur révoltante, et qui dépasse vraiment les bornes. Serait-ce une des conséquences nécessaires du métier? Mais, en revanche, ils parlent si bien!

J'en ai entendu un pérorer, un jour, avec feu, sur les affaires d'Orient par-devant une fruitière et un marchand de gravures d'Épinal, que fascinait son éloquence. Il leur expliquait le rôle de la France et l'attitude équivoque de l'Autriche dans la guerre contre la Russic.

Voici un bossu qui, de plus, a les jambes cagneuses. Les bossus ont tous de l'esprit, dit-on; celui-là a du génie, ce qui ne vaut pas l'esprit, mais ce qui est déjà quelque chose. Il a créé l'art, inconnu jusqu'à lui, de faire circuler sa bosse autour de son corps, aux yeux d'un cercle émerveillé; c'est là son industrie et sa profession spéciale, et l'on conviendra, si l'on est juste, que peu de personnes, même parmi les bossus, seraient capables d'en faire autant.

Couronné d'un diademe, comme un roi, la poitrine découverte, en chemise jusqu'à la ceinture, il se campe sur un tabouret avec une physionomie austère et majestucuse. Après quelques explications préalables qu'il donne à la foule béante, d'un air profondément pénétré, le bossu-prodige, s'arrondissant en bas-relief, tourne lentement et solennellement sur lui-même, les bras étendus, la tête renversée, iniprimant par soubresauts de violentes secousses à sa gibbosité dorsale, qu'on voit bientôt s'ébranler comme une montagne, et s'acheminer pesamment, à travers les obstacles qu'elle franchit d'un pas lent et sûr, jusque sur la poitrine, où elle se fixe enfin, en attendant que l'impresario juge à propos de la rejeter à sa place naturelle. Cela fait, il annonce au public qu'il va grandir de six pouces, et, en effet, grace à d'ingénieuses et rapides saccades qui font craquer les jointures de ses os, il parvient à redresser peu à peu l'édifice tortu de ses jambes, et se dessine dans la pose héroïque de Chevert indiquant de la main au grenadier la citadelle qu'il doit escalader. Il a l'air si heureux et si sier alors, son sourire est si agacant, son regard si orgueinensement modeste, que tont

honnête homme se sent envie d'applaudir des deux mains.

Quand il a fini, il recommence.

Voilà un gaillard que bien certainement le moven age aurait brûlé comme sorcier, en compagnie de son voisin, l'homme-caoutchouc, adolescent dont la profession consiste à se disloquer tout le corps, à se plier en trois parties égales, comme un mouchoir de poche, à courber en deux son épine dorsale, à se passer les jambes par-dessus la tête, à joindre les bras derrière le dos, pour les ramener par devant, sans separer ses mains entrelacées l'une dans l'autre. Ce dernier tour ne peut s'accomplir qu'en faisant craquer d'une terrible facon les os de ses omoplates; encore a-t-il grand soin de rabattre d'abord le collet de sa chemise et de placer sur une de ses épaules la main d'un spectateur benevole, pour qu'on puisse mieux saisir, aux mouvements que son épaule imprime à cette main, la violence de la dislocation que subissent ses membres. Aussi, quelle morque et quelle emphase!

« Il n'y en a pas un dans toute la France, il n'y en a pas un dans l'univers entier qui puisse en faire autant, s'écrie-t-il avec des gestes inouis, et en secouant la tête d'un air enivré. Je défie un homme au mondé d'avoir le corps brisé comme moi : cs n'ést pas des os, ça : c'est du linge, c'est du papier maché. Je donne cent francs à celui qui pourra faire sentement la moitié de mes expériences. S'il y a des docteurs dans l'assemblée, qu'ils viennent me visiter, et ils verront que je suis un vrai phénomène, et que l'Académie de médecine n'a jamais eu dans la mâin un sujet comme moi! » Et il assure que plusieurs grands médecins sont déjà venus le voir chez lui; et

il ajoute qu'il est à la disposition de leurs confrérés qui voudraient les imiter; et il donne son adresse avéc l'heure à laquelle il est visible.

a Maintenant, messieurs, ajoute-t-il, je demande a toute la société, et surtout à ceux qui ont des connaissances, ce que cela vaut, en conscience. Un homme comme moi, qui demanderait cent sous par personne, aurait toujours sa baraque remplie et il ferait bien vite sa fortune. Moi, messieurs, je me fie a la justice et à l'intelligence du public. On jette ce qu'on veut, un sou, deux sous, un liard, un centime; sous ne refusons rien, pas même les louis d'or.

Le jeune homme aux membres disloqués a une facon originale d'entrer en matière et de tenir l'attention en haleine, sans se prodiguer inutilement, tant que le cercle n'est pas encore assez épais. Il demande deux gamins de bonne volonte, et il s'en présente vingt; il choisit les deux moins déniaisés, les fait mettre en ligne devant lui, la tête droite et le pouce à la couture du pantalon; puis, sous prétexte de les dresser à l'exercice, il leur commande avec précipitation des mouvements compliqués où ils se perdent. et qui les jettent pendant une demi-heure dans la pantomime la plus désordonnée et la plus divertistissante. Après leur avoir ordonné d'imiter ses gestes, il passe ses cuisses derrière son cou ou sa tête entre ses cuisses, en marchant sur ses mains, et les pauvrés petits, qui y mettent beaucoup de bonne foi et de docilité, font d'énormes culbutes, aux grands éclats de rire des badauds. Il les accuse alors de n'être bons å rien, administre une taloche à l'un, un coup de pied à l'autre, et les renvoie ainsi battus, mais satisfaits.

C'est à ce moment que l'orateur prend la parole,

pour demander pardon à l'honorable société de s'être amusé ainsi aux bagatelles, et annonce qu'il va passer à des exercices sérieux, dignes des spectateurs choisis qui le contemplent.

Oui pourrait passer indifférent devant ce brave saltimbanque en tartan écossais qu'on rencontre tous les soirs sur la nouvelle place des Écoles, Hercule bonhomme et naïvement matamore, que sa femme même admire silencieusement, les bras croisés et le regard fixe? Le matin et jusqu'après le milieu du jour, la bourgeoise exerce différentes petites industries, et pratique le commerce de détail aux abords des marchés: le mari traîne à travers les rues une énorme brouette, en criant : De la pomme de terre au boisseau, au boisseau! Quand vient le soir, on les voit arriver tous deux à leur poste; la femme étend à terre un méchant tapis, et la foule, au seul aspect du Sauvage, comme on l'appelle dans le quartier, se hâte lentement d'accourir, comme auprès d'une vieille connaissauce.

Je l'aime, ce sauvage. Il étale ses larges membres avec tant de fierté; il a un port de tête, un mouvement des épaules et de l'avant-bras pleins d'un orqueil si candide! Ce fut donc avec satisfaction que je vis de loin, parmi les arbres étiques des Champs-Élysées, apparaître sa taille gigantesque, dominant de la tête le cercle des spectateurs, comme Calypso au milieu des nymphes ses compagnes. C'est que, depuis plusieurs années, je l'ai rencontré chaque jour sur mon passage; c'est que j'ai pu observer à mon aise cette nature puissante et placide, et la voir sortir peu à peu des tâtonnements primitifs, pour marcher en avant à pas gigantesques.

Ses exercices consistaient d'abord à enlever, à

l'aide d'une courroie, une énorme pierre entre ses dents, et à la rejeter à plusieurs pas en arrière, d'un seul mouvement de tête. Tout, dans la représentation, tendait à cette pièce de résistance : c'était beau, mais c'était maigre. Depuis, il a senti le besoin de varier et de compléter ses exercices; il a compris les nécessités que lui imposait l'état avancé de la civilisation moderne. Un beau jour, je le vis adjoindre à son matériel une table où il exécuta des cabrioles : le lendemain, la table fut surmontée d'une chaise, du haut de laquelle il se courbait en arrière, ramassait la pierre d'une mâchoire énergique et sans sourciller. gracieux comme le gladiateur romain, souriant comme un premier sujet de la danse qui s'arrondit sur ses orteils: ensuite il se relevait lentement à la force des reins, et ne reposait son fardeau à terre qu'après avoir exécuté cinq ou six fois de suite cette terrible manœuvre. Puis vinrent successivement les petits verres et les bouteilles, fragiles appuis sur lesquels il saisait reposer les pieds des chaises et de la table. Je m'étais attaché à cette étude du génie laborieux, se développant par degrés, préoccupé du besoin d'innover, de grandir.

Après les sauts exécutés en pivotant sur soi-même, la pierre aux dents, autour d'un bâton, il montra par un dernier trait qu'il ne faut jamais dire à un saltimbanque: Tu n'iras pas plus loin. Il s'étendit sur un drap, plongea sa tête entre ses jambes, qu'il replia autour de son cou en les entrelaçant dans ses bras, et, ainsi pelotonné à la manière d'un hérisson, se fit lier dans ce drap par la bourgeoise, comme un paquet de linge sale, et se mit à faire le tour du cercle, en sautant sur les mains et en poussant de petits cris, ce qui réjouit singulièrement l'assistance.

Est-ce la le terme? J'en doute; le progrès s'arrête quelquesois et s'endort un moment, mais il reprend bientôt sa marche éternelle.

Le Sauvage a déjà recueilli quelques fruits de tant de vaillance. La célébrité commence à venir vers lui, sans qu'il lui ait fait une seule avance dont il ait à rougir. L'Illustration a gravé son portrait avec celui de Mengin; ils passeront tous deux côte à côte à la postérité. La richesse n'a pas encore frappé à sa porte, sans doute : elle n'arrive pas si vite, la boiteuse déesse; mais cette médiocrité dorée qu'a chantée le poëte.

" Je viens d'être profondément humilié, me disait un ami, il y a quelques mois.

- Pauvre garçon! répondis-je tout ému,

— Figure-toi que j'étais en train de choisir un cigare de dix centimes chez un marchand de tabac, quand je vois le Sauvage entrer et en prendre un de quinze à côté de moi; il y avait quelque chose de narquois dans le regard qu'il m'a lancé, »

Je n'osai pas le dire à mon ami, de peur d'ajouter une humiliation nouvelle à cette humiliation profonde; mais, au fond, de quoi donc se plaignait-il? Qu'a-t-il fait, lui, sinon son droit,.. peut-être? Voilà bien les préjugés!

Ce consciencieux saltimbanque a sa manièra à lui d'implorer les bourses des spectateurs. Après avoir alléché la curiosité par quelques bagatelles, il sa campe, les poings sur les hanches, dans sa plus bella pose de tambour-major; on dirait Frédéric dans Paillasse, ou Laferrière dans Antony.

« — Dites-donc, la bourgeoise l'fait-il à la brave femme qui se tient là pour donner la réplique et ramasser la monnaie.

- -- Eh?
- Et notre petit, qui est à la maison, a-t-il été sage aujourd'hui?
  - --- Comme ça; il crie.
  - -Ah! il crie: il faut lui donner le fouet.
  - Il criera encore plus fort.
  - -- C'est vrai; mais pourquoi est-ce qu'il crie?
  - Dame, c'est qu'il a faim.
- Ah! il a faim! pauvre petit! Après tout, c'est trop juste; on est petit, mais on a faim, comme les grandes personnes. Dépèchez-vous d'aller lui donner à manger.
  - Quoi? Il n'y a rien dans l'armoire.
  - Rien du tout?
  - Rien du tout.
- Oh! la, la! ce n'est guère. Comment donc allons-nous faire?... Dites donc, la bourgeoise?
  - Eh?
- Si nous demandions à l'honorable société (ce sont de grands politiques et de profonds moralistes que les saltimbanques : ils flattent tant qu'ils peuvent les spectateurs; cela fait toujours plaisir), si nous demandions à l'honorable société de nous aider un peu, hein, pour donner à manger à notre petit?
  - C'est ça.
- Ah! si la société voulait être assez bonne pour lui faire seulement (comptant sur ses doigts) deux sous de semoule, deux sous de bouillie, deux sous de lait et un sou de pain, afin qu'il devienne grand et fort comme son père; pas méchant pourtant, parce que la méchanceté ne vaut jamais rien!... »

Ici, ton grave, physionomie solennelle, l'orateur fait sonner vigoureusement les voyelles sur les con-

sonnes; il pousse même quelquefois le zèle de ce côté beaucoup trop loin.

— La société qui m'entoure est assez juste et assez raisonnable pour voir que si je descends sur la place publique, c'est que ma fortune n'est pas faite, et que j'ai besoin de gagner mon pain à la sueur de mon front. Si j'avais dix mille livres de rente, je resterais chez moi, au lieu de me briser le corps à faire des tours de force dans la rue. Il n'en faut qu'un pour mettre tous les autres en train. Allons, messicurs, un peu de courage, ne m'oubliez pas : voilà mon petit bureau.

Le Sauvage poursuit dix minutes sur le même ton; après quoi, un sou roule ordinairement sur le pavé.

"Il n'en manque plus que six, crie-t-il. Il n'en manque plus que cinq. Il n'en manque plus que quatre. Ça va, ça va venir."

Et il chante à tuc-tête, d'une magnifique voix de basse-taille, une romance sentimentale ou un grand air : Amis, la matinée est belle. Il faudrait avoir le cœur bardé d'une triple cuirasse d'airain pour résister à tant de coquetterie. On a déjà pu remarquer que c'est surtout dans l'appel adressé à la générosité du public que la plupart des saltimbanques déploient toutes les ressources d'un art souvent consommé. J'ai entendu un jour un marchand de taffetas gommé s'écrier, dans un beau mouvement d'indignation contre les badauds, qui regardaient sans bourse délier : « Je ne comprends pas comment, dans Paris qui est la capitale de la civilisation, il y a des gens assez bâtes pour ne pas acheter cela. »

Cette phrase homérique me rappelle le mot de ce grimacier de profession, qui apostrophait ainsi l'assistance avant de faire la quête : « Ah! messieurs, voilà l'instant, voilà le moment; que tous les imbéciles s'en aillent; je ne quêterai qu'après. » Personne n'osait bouger, bien entendu. Les ladres, pris au piège, se contentaient de rire jaune, — et de ne rien donner.

Tandis que je contemplais le Sauvage, j'entendis retentir tout à coup près de là un cri prolongé, rauque, puissant, guttural, qui n'avait rien d'humain, quelque chose comme le rugissement d'un lion mêlé au bruit de la bise et du torrent. A cet appel strident, tout le monde courut de ce côté; je courus avec tout le monde, effaré et palpitant, et l'Hercule se vit aussitôt presque seul. Nous nous trouvâmes en face d'un petit homme trapu, au nez puissant et coloré; il avait placé ses deux mains devant sa bouche et hurlait (j'emploierais un mot plus expressif, si j'en connaissais un), à travers ce porte-voix improvisé, l'appel classique des saltimbanques:

"Ah! ah! ah! nous allons voir, nous allons rire; ah! ah! ah! c'est ici, c'est ici qu'on s'amuse! Ah! ah! ah! »

Et la voix éclatait en rugissements épouvantables : Stentor n'eût pas soufflé mot près de cet organe-là. Son compagnon, tout en ôtant la blouse qui protégeait un costume fantaisiste contre les intempérics de l'air, le regardait, puis regardait la foule, en souriant avec une fierte naïve, comme un homme qui admire les bons mots de son loustic favori. Au bout d'un instant, le crieur se retourna vers lui, en souriant de la même façon, puis il recommença de plus belle avec un signe de tête qui voulait dire : « Tu vas voir ça : voilà comme je fais les choses, moi! Qu'est-ce que vous dites d'un gosier pareil, vous autres? »

Eh! mais c'est mon casseur de pierres, m'écriai-je; car je les connais tous, et je me suis presque habitué à le regarder comme ma propriété, ma chose, à la façon de l'abonné fidèle qui dit: Mon journal à moi,

Le casseur de pierres est un industriel qui fleurit depuis peu de temps sur les pavés de la capitale. Sa profession, qui n'est pas définie dans le Dictionnaire de l'Académie, non plus que dans les Manuels Roret, consiste, comme son nom l'indique, à briser des cailloux avec son poing. La chose semble difficile; mais où est la limite qui sépare le possible de l'impossible, dans ce siècle qui a inventé les tables tournantes et parlantes, revu, corrigé et considérablement augmenté le magnétisme, les ballons et les chemins de fer?

Ges deux garçons-là sont les rois du genre. Au lieu de s'écraser par la concurrence, ils ont associé leurs talents: l'union fait la force. Chacun a sa spécialité, du reste: l'un brisc les pierres, l'autre abat les culs et les goulots de bouteilles. Ils vivent dans une fraternité touchante: tant mieux, car on ne peut penser sans frémir à ce qui arriverait, s'il leur prenait jamais fantaisie de boxer l'un contre l'autre. Milon de Crotone assommait un bœuf d'un seul coup de poing; ces messieurs assommeraient Milon de Crotone luimème. Qu'on dise encore que l'antiquité grecque est un tissu de fables sans vraisemblance!

Je sais bien qu'il y a des langues assez méchantes pour prétendre que les cailloux mettent beaucoup de bonne volonté à se laisser casser; mais que ne prétendent pas les méchantes langues, et que pourraite on admirer désormais, si l'on voulait les croire? Une fois, il est vrai, l'une de ces pierres, fort dure en apparence, que l'industriel avait jetée un peu bruta-

lement sur le piédestal qui lui sert d'enclume, se brisa d'elle-même aux éclats de rire des sceptiques. C'est là un accident maleucontreux, qui prouve tout au plus contre la pierre, et non contre notre homme. Celui-ci. du reste. eut bientôt fait taire les rieurs, en les invitant à entrer dans le cercle, et à se servir. non de leurs mains, mais de leurs gros souliers ferrés pour lutter contie lui. Que répondre à de pareils arguments, appuyés par des poings pareils? Puis, pour mieux venger cette honte passagère, il choisit le plus rond, le plus noir, le plus ramassé de tous ses cailloux, le fit circuler parmi les spectateurs pour qu'on pût juger de sa solidité; et entortillant sa main d'un mouchoir, d'un seul coup, accompagné d'un han formidable, tel qu'en poussent les boulangers de mon pays quand ils pétrissent la pâte, il le sit voler en éclats. Après quoi, moyennant une nouvelle somme déterminée d'avance, il reprit un autre caillou de même forme, et cette fois le broya comme du verre avec son poing nu.

Bientôt, sans doute, il le fera avec les dents.

Vers la fin de la séance, l'orateur prit la parole, pour annoncer qu'ils allaient aussi en ville, dans les sociétés qui voulaient bien les honorer de leur confiance, et qu'ils avaient été plusieurs fois déjà appelés à paraître dans les plus brillants salons de Paris.

Voici devant moi le bâtoniste Pradier, artiste célèbra et vraiment inimitable, qui conserve dans les exercices les plus étourdissants l'aisance et l'aplomb qui sont le cachet de la perfection. Cet homme, doué d'un masque facial des plus mobiles et des plus expressifs, a la verve entrainante, l'intarissable faconde du prestidigitateur Bosco. Tout rempli de la conscience de son mérite, loin de quémander les sous, à la façon des industriels ordinaires, il 'se borne à dire ce qu'il veut avant de commencer, et il attend, sans presser en rien son public. Après avoir ainsi fait d'abondantes récoltes, il trouve encore moyen de prélever un impôt extraordinaire pour finir, en annongant ses tours les plus remarquables.

— Je vais, dit-il d'abord, mettre mon bâton en équilibre sur mon nez, comme ceci; je placerai deux sous sur le bout du bâton, puis, d'un petit coup sec appliqué avec le doigt, comme cela, je ferai tomber ledit bâton, que je rattraperai de l'autre main, et les deux sous viendront d'eux-mêmes s'engouffrer dans le gousset de mon gilet. Mais il me faut deux sous.

Et on lui jette les deux sous, et il fait le tour.

— Ne vous en allez pas, s'écrie-t-il alors : je vais maintenant entasser une pile de cinquante sous... que vous allez me jeter, (et il rit avec ironie en voyant la mine des spectateurs) sur l'extrémité de mon bâton, et je ferai le même tour, sans qu'un seul roule à côté. Ah! c'est beau... mais c'est cher. Tenez, moi, je mets vingt-cinq sous.

Et il finit toujours par obtenir les vingt-cinq autres; quelquefois, il est vrai, au bout d'une demi-heure au moins d'attente, pendant laquelle, dit-on, il pousse, à certains jours, l'ironie jusqu'à fumer une cigarette. Mais on ne s'en va pas, parce qu'on est curieux de voir un tour pareil. En effet, les cinquante sous disparaissent, comme un torrent, dans la mer Noire, suivant son expression, puis il salue la foule.

— Messieurs, dit-il, la séance est... dans ma poche. Et l'on s'en va émerveillé.

Cependant j'approchais du carré Marigny. C'était là le centre et le foyer de la fête. Une dizaine au moins de baraques en toile, ornées de grands tableaux de genre, s'étalaient de chaque côté de la place; sur le devant, au milieu des musiciens; grimacait le paillasse; la bourgeoise saisait des ronds de iambes; le bourgeois crachait et se mouchait, tenant son porte-voix de la main gauche, et prêt à l'emboucher pour déclamer son pallas, dont il repassait les triomphantes périodes. Cà et là, afin d'allécher les badauds, les comédiens mimaient en dehors une scène bouffonne. dansaient une cachucha ridicule ou un rigodon effréné; des hommes, coiffés d'un chef de cheval en carton, ou d'une tête gargantuesque qui leur descendait jusqu'au milieu du ventre, adressaient, au milieu des fanfares, des allocutions burlesques à la foule; tandis qu'à côté d'autres orateurs, à la parole majestueuse, haranguaient avec feu cette houle vivante qui s'agitait en bas, curieuse, agitée, pleine de tumulte et de bruit : mer de têtes, de casquettes, de bonnets, de chapeaux de toutes formes et de cheveux de toutes couleurs.

Ces hommes se livraient à la pêche du badaud, gros poisson qui devient de plus en plus rare, de plus en plus défiant; je parle du vrai badaud, le badaud qui paye.

Si je vous disais que j'entrai successivement dans ces dix baraques, me croiriez-vous? Je ne sais. Mais je ne prétends pas m'en faire un mérite, car il ne m'a pas fallu tant de courage que vous croyez peut-être. Je me garderai bien, toutefois, de vous donner la description complète de toutes les merveilles que je vis. Je choisirai sculement quelques traits détachés du tableau.

Dans la première baraque, entre deux danseuses de corde, au teint basané et au jarret nerveux, on voyait, suivant le style du lieu, une cheffe de tribu sauvage, enduite du plus beau vernis, et qui dévorait des carottes crues avec une férocité inconcevable, en roulant des yeux farouches et en poussant de petits grognements de satisfaction.

La baraque suivante, étroite et malingre, renfermait pourtant deux phénomènes, d'abord un mouton à huit pattes, puis un jeune garçon d'une dizaine d'années, ayant un côté de la figure tout noir, et orné d'un joli favori qui frisait comme celui d'une personne de vingt ans. Il venait lui-même, entre chaque exhibition, le visage recouvert d'un voile épais, exposer au public cette bizarre anomalie, en un boniment superbe, tout embaumé de fleurs de rhétorique. Quand nous fûmes réunis sept ou huit dans l'intérieur:

Louise, cria l'entrepreneur, qui restait au dehors, expliquez le spectacle à la société, mon enfant.

— Oui, monsieur, » répondit une charmante petite fille, qui se leva aussitôt d'un coin obscur où nous ne l'avions pas vue.

Elle entr'ouvrit le rideau qui cachait le sanctuaire, et nous aperçûmes un énorme mouton, qu'elle nous apprit être un mérinos venu de l'autre bout du mondé il avait l'air bénin, et ruminait d'un air grave je ne sais quelles mélancoliques pensées, songeant sans doute à la patrie absente, à la vanité de la gloire, à la morne solitude où vivent les prodiges. La pauvre bête était douée de huit pattes, dont quatre desséchées, et ressemblant à s'y méprendre (bizarrerie de la nature!) à des vessies qu'on cût attachées tant bien que mal aux pattes primitives. Louise nous dit qu'on pouvait y toucher, mais le mouton était sur une espèce de piédestal, dans le lointain mystérieux de la scène, et tout le monde aima mieux la croire sur parole.

Au bout de cinq minutes, elle appela, et le petit phénomène apparut, vêtu d'un coquet costume de hussard, dont il semblait tout fier; il s'avança sur le devant du théatre, n'offrant d'abord que sa joue gauche à nos yeux.

Il se retourna ensuite du côté droit, et l'on vit une vraie peau de nègre, couverte dans presque toute sa surface d'une rangée de longs poils, qui lui donnait une vague ressemblance avec la hure d'un sanglier,

Mais ce n'est point là, je l'avoue, un spectacle plein de sel attique et de grâces décentes, un joli petit spectacle accommodé aux nerfs des personnes délicates. Si vous voulez des grâces et de la délicatesse, suivezmoi devant ces deux baraques rivales que décorent deux toiles immenses et naïvement pittoresques, signées l'une du nom de Séguin, l'autre du nom de Mauclair, les deux peintres ordinaires, — soit dit sans le moindre calembour, — de MM. les saltimbanques. Justement il y a spectacle dehors, et c'est celui-là que je veux vous faire voir.

Sur la galerie qui règne au-devant de l'une des baraques, une danseuse arabe, — c'est l'affiche qui le dit, et les affiches ne mentent pas, — est en train de danser un pas de caractère qui ferait rèver la Petra-Camara, — avec accompagnement de castagnettes désormais classiques, et sans préjudice d'une musette et d'un cor de chasse qui brodent sur le fond leur vigoureuse harmonie en guise d'accompagnement. Voyez quelles poses voluptueuses, quel frétillement des pieds, quelle cambrure et quelle souplesse du corps, quels ondoiements de la taille, quelle bouchie en cœur, quèls regards souriants et langoureux promenés en cercle sur le public fasciné! Les Sybarites en blouse bleue, qui n'ont pas le moyen d'aller ad-

mirer les danseuses de l'Opéra, sont plongés dans l'extase et poussent de petites exclamations de plaisir en se passant délicatement la langue sur les lèvres. Quant à la danseuse française de l'établissement voisin, penchée au bras de son directeur, elle examine sa rivale en jaunissant visiblement de jalousie et en la criblant d'épigrammes sournoises qu'elle communique au petit cercle de ses fidèles; elle rit parfois aux éclats, pour mieux témoigner son dédain, et figure quelques pas à demi, d'un air qui semble dire: « Ca ne connaît pas les premiers éléments de son art, et ça se mêle de danser en public! Ah! si je voulais! Vous allez voir tout à l'heure. »

Près de là s'était abrité un panorama portatif, de quatre pieds carrés environ. A cet établissement modeste, on avait adapté un banc sur lequel pouvaient s'asseoir trois personnes. Dès que le public était au complet, on le recouvrait d'un rideau, qui cachait le spectacle aux avides regards des gàmins ròdant alentour, et les tableaux se succédaient, représentant les scènes les plus variées et les plus actuelles. Le directeur se tenait à côté, pour expliquer et changer les images.

- « Ce point de vue, messieurs, disait-il d'une voix trainante et solennellement monotone, vous représente la Chine. Remarquez que dans cette ville habite un mandarin; il y a beaucoup de maisons pour les prêtres chinois, avec une superbe tour en porcelaine.
- » Ce point de vue vous représente Saint-Pétersbourg, capitale de la Russie, vue au clair de lune, à 2,400 kilomètres de Paris; 400,000 habitants. Ce vaste empire, qui occupe la septième partie du globe, fut fondé il y a fort longtemps, mais il ne fut connu

que deux cents ans plus tard. Ce n'est même que depuis Pierre le Grand, dont on peut voir la statue sur une des places de cette capitale, qu'il a commencé à devenir célèbre. Vous remarquerez que la Russie est la patrie des Tartares et des féroces Cosaques du Don.

"Ce point de vue vous représente l'entrée des Champs-Élysées et la place de la Concorde, une des plus belles de l'Europe. Remarquez l'obélisque et les candélabres qui font l'ornement de cette place. Remarquez aussi les chevaux de Marly, ainsi nommés parce qu'ils étaient à Marly sous le règne de Louis XIV, surnommé le Grand. Vous voyez à droite le bouquet du fameux feu d'artifice qui fut tiré, en 1844, avec vingt mille fusées, quinze mille pétards et une immensité de feux de Bengale, comme vous les voyez. Vous voyez aussi l'intérieur du bal Mabile, un des plus beaux bals de la capitale; vous y voyez un grand nombre de personnes.

" Ce point de vue vous représente une forêt vierge du Brésil, vue au clair de lune. Vous remarquerez que le Brésil est peuplé de sauvages et de cannibales qui se mangent les uns les autres, et que ces forêts sont pleines de bêtes féroces qui dévorent les voyageurs.

n Ce point de vue représente Venise, superbe ville d'Italie, pays qui a la forme d'une hotte, et où poussent les orangers. Cette ville est bâtie sur pilotis au milieu de la mer, comme vous le voyez, et le soir les matelots y chantent des sérénades dans leurs gondoles.

" Ce point de vue représente Naples, et à côté la fameuse montagne qu'on appelle le Vésuve. Cette montagne est un volcan qui vomit de la fumée et des flammes, comme vous le voyez. Vous remarquerez que la ville de Naples est habitée par les lazzarones, qui passent la journée entière à dormir et à manger du macaroni.

" Ce point de vue représente Constantinople, capitale des Turcs, alliés du peuple français et de l'empereur Napoléon III. Cette ville magnifique possède un sérail et plusieurs mosquées. Remarquez sur votre gauche un groupe de palmiers qui cachent les murs du sérail.

Je regrette amèrement de n'en avoir pas retenu davantage. Cela dura un gros quart d'heure, car les tableaux, qui se composaient de gravures richement coloriées, étaient en fort grand nombre.

Les cabanes suivantes contenaient des cirques, des gymnases, des Alcides enlevant plusieurs hommes à la force du poignet, et plusieurs centaines de kilos à la force des mâchoires; des phoques intelligents, des singes et des chiens savants, des ânes qui indiquaient l'heure, et pouvaient battre aux dominos le prince de la critique lui-même; mais j'en veux aux ânes savants, depuis que, dans mon enfance, un membre de cette docte corporation eut l'effronterie de me désigner, par-devant mes compatriotes réunis, pour le plus gourmand de la société, malgré mes dénégations formelles. Je prends soin de ne plus m'exposer à pareille avanie.

Sur le devant d'une des plus petites, parmi ces baraques, se tenait, la baguette en main, un homme au bonnet pointu, en longue robe d'enchanteur, constellée de signes cabalistiques. La toile et le discours promettaient merveille; des subtilités, des escamotages, des transformations à faire jaunir d'envie les Home et les Robert Houdin; en un mot, des miracles, de vrais miracles. On voyait sur un grand

tableau peint à l'huile par quelque artiste byzantin des pierres se changer en serpents, et des bouteilles en pièces de canon. Un homme sortait d'un chou et se métamorphosait en un gigantesque radis ; du canon d'un pistolet, s'élançait, avec la décharge, un groupe de trois Grâces souriantes et court-vêtues, qui exécutaient une polka sur des coques d'œuss; ici, une jeune fille était suspendue, sans point d'appui, en plein air, par la scule force du fluide magnétique; là, un gros gaillard marchait en portant entre ses mains sa tête, qu'on lui remettait ensuite d'un coup de poing. L'imagination déréglée de l'artiste s'était donné pleine carrière; il avait fait un chef-d'œuvre fantastique, digne d'illustrer les pages d'Achim d'Arnim, et qu'eat signé Callot. C'était une peinture romantique et révolutionnaire, dans toute la force du terme.

J'entrai donc, fasciné, avec ce mystérieux tremblement du novice ès arts occultes qui s'apprête à faire apparaître le diable. L'opérateur se plaça devant une table; je frémissais. Il prit de petites billes qu'il posa aux deux extrémités, plaça sur chacune un gobelet, et les fit disparaître et reparaître tour à tour, en s'admirant complaisamment dans cet exercice. Quand il eut fait cinq ou six fois ce tour merveilleux, il se reposa un moment, pour laisser quelque loisir à notre admiration haletante, puis il recommença, et recommença encore. Enfin, il appela le paillasse:

- Voyons, Frise-Poulet, c'est à ton tour.
- Ah! ah! s'écria Frise-Poulet en se précipitant dans la cabane, tandis que le maître sortait, c'est pour le coup qu'on va s'amuser.

Et, saisissant deux longs clous, il se les plongea intrépidement dans le nez : les clous disparurent au fond de chaque narine; les larmes lui en sortaient des yeux, et cependant, les clous au nez, il haranguait le parterre : .

— Si vous en avez déjà vu, disait-il, parmi ceux qui démandent vingt et trente sous, exècuter un tour pareil, vous m'en donnerez des nouvelles. On dit que M. Bosco est un grand sorcier, je voudrais bien le voir à ma place, avec des clous de six pouces dans les fosses nasales. Car, messieurs, continua-t-il en retirant délicatement les deux instruments de torture, il n'y a pas à dire qu'ils sont à ressort et qu'ils rentrent quand on les enfonce; on peut les toucher.

Et, suivant l'usage immémorial, il vint promener les clous sous nos yeux. Le digne homme voulait absolument me forcer à vérifier de mes propres mains. Il fallut lui répéter à plusieurs reprises:

- Bon, bon, c'est inutile; on le voit bien. Encore insistait-il d'une manière génante.
- Messicurs, nous dit-il alors en s'inclinant avec savoir-vivre, la séance est levée. Si vous êtes contents et satisfaits, faites-en part à vos amis et connaissances.
- Oh! voyons, voyons, s'écria un gamin, c'est pour rire; donnez-nous-en encore pour deux liards.

Ma dernière visite sut pour une baraque qui portait le titre ambitieux de Grand spectacle oriental. On y voyait sur un petit théâtre divers petits bonshommes que le directeur, homme habile à tirer parti des circonstances, nous donnait pour des Kabyles et des cipayes. Je reconnus, entre autres, le type bien connu de Pierrot, auquel on avait ajusté un sabre, des épaulettes de général, et le nom de Bou-Maza, et un peu plus tard un capucin italien qui passa pour un derviche musulman. L'orchestre se composait de deux joueuses de flûte et d'un trombone, qui était bien le plus facétieux des trombones; il interrompait volon-

tiers sa mélodie pour apostropher la foule d'un lazzi qui excitait d'innombrables éclats de rire, ou pour faire une niche à l'orateur. On voit qu'il cumulait les emp plois et savait se rendre doublement utile.

Cet homme, grand, sec, au nez camus, à la physionomie de furet, m'avait frappé tout d'abord; et en entrant je lui adressai un bon mot, auquel il répondit par un autre, en trombone d'esprit. Quand la salle fut pleine, l'orchestre se replia dans l'intérieur; les daux femmes se placèrent de chaque côté de la scène et se reprirent à flûter de plus belle; pour lui, il déposa son instrument à terre, et se mit à cheval dessus. Il me reconnut, vint vers moi en trainant son trombone, et dirigeant un coup d'œil ironique sur les deux flûteuses:

- Ambubajarum collegia, me dit-il.

Je fus si abasourdi de retrouver une bribe d'Horace sur cas levres profanes, que je restai comme écrasé du coup, ne trouvant qu'un sourire niais à répondre. Il ne s'y méprit pas :

— Eh! ch! continua-t-il, on dirait que cela yous étonne; on a fait ses classes tout comme un autre, quoiqu'on n'en ait pas l'air..., et on a profité joliment,

La conversation s'établit à voix basse entre nous, malgré les chut répétés de l'assistance. Au bout d'une minute, il m'avait assez intéressé pour que je lui offrisse une place près de moi, à l'extrémité du banc. Il ne se fit pas prier.

J'appris qu'il était fils d'un serrurier d'Issoudun, qu'il avait étudié au collège de cette ville.

— Superhe établissement, me dit-il, où nous étions alors deux élèves en troisième, car j'ai été jusqu'à la troisième; seulement, j'ai sauté des classes. J'étais toujours le second, une belle place et fort honorable.

et je remportai tous les seconds prix à la distribution. Je faisais l'orgueil de mes parents; je composais pour leurs fêtes des compliments en vers qui les faisaient pleurer d'aise, et qu'ils montraient mystérieusement à toutes leurs connaissances. J'avais la passion du vers français de toutes les mesures, même de quatorze pieds. Voilà où la littérature m'a mené, ajouta-t-il en brossant de sa manche droite la manche gauche de sa redingote râpée, et faisant le geste douloureusement burlesque d'un homme qui souffle dans un trombione.

Il commençait à me raconter comment, venu à Paris pour y chercher fortune, à l'aide de ses talents littéraires, il avait vu disparaître en quelques années la petite fortune que lui avaient léguée ses parents, quand la voix du démonstrateur se fit entendre:

- Messieurs, à l'honneur de vous revoir!

Tout le monde sortit tumultucusement, en causant des merveilles du spectacle.

- Je vous ai volé votre argent, me dit le trombone; vous n'avez rien vu
- En vérité, répondis-je, je n'y ai pas songé. Mais je serais très-curieux de connaître la suite de vos aventures; elles m'intéressent. Sans façon, venez prendre une demi-tasse avec moi.

Le trombone parut renversé de la proposition. Il faillit laisser tomber son instrument, qu'il avait repris dans ses bras; il brossa de nouveau sa manche gauche avec sa manche droite, se pinça le bout du nez, et, se caressant les lèvres avec sa langue:

— Une demi-tasse! Écoutez, ce serait avec bien du plaisir: vous n'en doutez pas. Mais mes fonctions! monsieur! Que deviendrait mon directeur? Entre nous, l'établissement ne peut marcher sans moi.

- Eh bien, ce soir, après la fermeture du théatre.
- Ce soir, impossible; nous donnons tant qu'il reste une ame aux Champs-Élysées. Mais demain matin, si vous voulez, avant que nous recommencions
  - -Soit, à demain.

Et je le quittai, non sans avoir marqué le lieu et l'heure.

En revenant chez moi, je rencontrai encore un bon nombre d'autres établissements du même genre.

Nous n'entrerons pas dans ces deux baraques, dont l'une porte pour enseigne : Exposition des beaux-ARTS, et l'autre : GRANDE ET SUPERBE MÉNAGERIE D'ANI-MALY SAVANTS; autrement nous n'en finirions jamais. En voici une troisième, d'ailleurs, qui réclame toute notre attention. A l'extérieur, elle est décorée comme toutes les autres d'une toile monumentale, au centre de laquelle se détache énergiquement, en relief, un veau phénomène, entouré d'un capitaine de vaisseau et d'une grande dame qui l'admirent, en donnant dans leurs gestes et leur attitude tous les signes de l'ébahissement le plus complet. De chaque côté sont disséminés, avec un généreux mépris de la perspective et des traditions académiques, un sauvage qui mange un enfant tout cru, un nain presque imperceptible qu'un gigantesque tambour-major porte dans son bonnet à poil, et quelques autres accessoires du même genre. Au-dessous de ce tableau se déroulent deux inscriptions; celle de gauche porte, en lettres hautes de six pouces:

L'ESPAGNOL OFFRE ICI 100 FRANCS AUX AMATEURS QUI POURRAIENT LE RIVALISER AU JEU DE LA CASTAGNETTE. Celle de droite s'explique textuellement en ces termes, dont l'éloquence typographique est portée à ses dernières limites :

### FEMME ANTHROPOPHAGE

PRISE A 4070 LIEUES DE FRANCE, PAR LE CAPITAINE POLLAR,

COMMANDANT DE GUERRE ESPAGNOL,

DÉBARQUÉE A TOULON DEPUIS SIX MOIS,

RECONNUE DANS PLUSIEURS VILLES DE FRANCE

ET PAR L'ÉCOLE DE MÉDECINE DE MONTPELLIER

POUR LES EXERCICES DE FORCE DE LA MACHOIRE;

ELLE BROIE ET MANGE LES CAILLOUX SOUS SES DENTS,

AINSI QUE LES POULETS, CHIENS ET CHATS,

En immenses lettres de couleur rouge :

# COULEUVRES ET SERPENTS,

En toutes petites lettres noires:

SI ON PEUT SE LES PROCURER.
ELLE TERMINE PAR MANGER LE FEU, ET PAIT DES EXERCICES
D'INCOMBUSTIBLE SANS PAREILLE.

La galerie extérieure est occupée par l'orchestre, par le paillasse classique et par un vieux grognard, qui mange avec un appétit violent des étoupes enflammées, dont il rejette la fumée par les yeux, les oreilles et la bouche, à la figure du pitre éperdu. Cela réjouit singulièrement la foule. Ce vieux grognard est l'orateur. Après s'être livré d'un air martial aux bagatelles de la porte, il prend la parole et débite sa harangue avec une verve chalcureuse et une animation communicative, mais aussi, il faut bien le dire, avec des cuirs audacieux et multipliés.

Le spectacle est riche; il se compose d'abord d'un veau à deux têtes : "Vous me direz: Ton veau est-il vivant? Non, messieurs, c'est faux. C'est pour vous faire voir qu'il n'y a z'aucun mensonge à la porte, que tout est vrai et véridique dans l'intérieur, et qu'un vieux grognard comme moi (grognard espagnol, cela va sans dire) ne surfait pas le monde."

La représentation comprend encore des exercices, nouveaux sur l'étoupe enslammée, l'exhibition d'un nain, taille de deux pieds trois lignes, — et, ici, démolition en règle de Tom-Pouce, qui n'était qu'un gamin de dix ans, tandis que le nain de l'établissement tire sur la cinquantaine; l'orateur prodigue l'ironie et crible le malheureux Tom de sarcasmes acérés. On poursuivra par le jeu des castagnettes, que l'Espagnol s'attachera aux mains, à la tête et aux pieds. A cet endroit, l'orateur s'exalte, il gesticule avec sorce:

"Oui, messieurs, j'offre 100 francs à celui qui pourrait me rivaliser. Il faut avoir du toupet pour faire cela dans une ville comme Paris; je ne voudrais pas vous tromper ni m'exposer à un affront, un vieux grognard comme moi qui a été blessé sur les champs de bataille. Je peux bien vous le dire; depuis quarante ans que je suis dans le métier, je ne les ai pas encore donnés, ces 100 francs-là, "

Mais la pièce de résistance du spectacle, c'est la femme anthropophage déjà nommée. C'est sur cette partie du programme qu'appuie principalement l'orateur. Le paillasse en personne intervient pour appuyer ses assertions; il prend un air sérieux, ému mêmo. Il exhorte le public à ne point avoir peur : cette cannibale est dans une cage, enchaînée comme une bête féroce, dit-il; et, en descendant dans l'intérieur, au moment où il soulève la toile qui sert de porte à la

baraque, il appuie encore sur ces circonstances rassurantes, et les explique en détail au cercle de gamins qui se pressent autour de lui, saisis d'une curiosité inquiète et d'une mystérieuse épouvante.

"Messicurs, conclut l'orateur, vous pouvez entrer sans crainte. Il n'y a z'aucune indécence. Nous ne demandons que cinq centimes, un sou, parce que nous tenons plus à la quantité qu'à la qualité. Nous voulons que tout l'aris jouisse de ce spectacle enchanteur.

Il s'exprime avec tant de véhémence et de bonhomie, et le pitre a une si estimable figure, qu'on entre, on entre! D'ailleurs on entend dans l'intérieur des solos enragés de clarinette, qui attirent le public comme les chants des sirènes.

J'étais déjà passé bien des fois devant cette baraque, sans y entrer; mais ce jour-là l'orateur annonçait qu'un autre anthropophage, que les savants soupconnaient avoir été roi dans son pays natal, était arrivé de la veille pendant la nuit, et que néanmoins le
prix des places ne serait pas augmenté. Je voulus
naturellement profiter de l'aubaine.

Voici ce qu'on voit dans l'intérieur. D'abord, au milieu de la salle, un joli petit veau bicéphale, auquel personne ne fait attention et qui a l'air bien malheureux. Il n'est pas vivant, en effet : on dirait même qu'il est en carton rouge. Le grognard espagnol s'assied sur une chaise, et se met à faire claquer fort tranquillement des castagnettes. De temps en temps, il lève ses genoux à la hauteur du menton et baisse les mains jusqu'à la cheville : c'est ce qu'il appelle jouer avec les pieds. Il a l'air très-satisfait de luimême, et incline, tout en jouant, sa tête à droite et à gauche, comme un chat qui savoure une souris. Au bout de cinq minutes de cet exercice, que je n'ai pu

m'empêcher de trouver un peu monotone, il se lève et dit :

"J'offre 100 francs à celui qui pourra me rivaliser. »

Personne ne se présente.

Ensuite, c'est le tour des anthropophages qui mangent du seu et des poulets. Je me rappelle bien en avoir vu un qui dévorait des carottes crues avec une gloutonnerie effrayante, mais il ne mangeait pas de poulets, peut-être parce que son maître n'avait pas le moyen de lui en fournir.

L'Espagnol tire un volet, derrière lequel on apercoit un grillage en fer et une cage très-obscure; il appelle d'une voix accentuée, brève et gutturale, comme un sorcier qui évoque le diable. Un être, noir des pieds à la tête, se précipite en piétinant avec furie, saisit le grillage d'un air farouche et roule des yeux blancs qu'il fixe sur l'assistance de manière à la faire mourir d'épouvante. Son maître, le caressant de la voix, lui tend un plat de cailloux dont il saisit vivement une poignée, qu'il introduit dans sa bouche et qu'il fait craquer sous la dent, comme des noisettes. Puis il lui jette la carcasse d'une volaille crue et encore recouverte de ses plumes. Alors l'anthropophage ne se tient plus d'aise; il trépigne comme le tigre du jardin des plantes quand on lui apporte sa pâture; il la saisit au vol et mord dedans avec rage. Enfin on lui présente, non sans prendre les précautions convenables, une torche enflammée, dont il détache goulûment, à l'aide d'un couteau, cinq ou six lambeaux brûlants, qu'il absorbe ensuite avec jubilation. Il paraît qu'il a peur de se brûler les mains, mais non de se brûler la langue : on voit des choses bien bizarres! Quand on lui arrache la volaille, il po

un cri rauque et sauvago qui expire dans les profondeurs de sa gorge, et s'arc-boute sur ses pieds, en menacant son tyran du regard.

C'est absolument la même chose pour le second

cannibale.

La séance est terminée par l'apparition de M. la Grandeur, affreux nabot, à grosse tête, à traits stupides, espèce de crétin noué et contrefait.

Je ne regrette certainement pas mes cinq centimes.

En sortant de là, je me trouvai face à face avec une autre baraque, portant pour inscription: Habitants du Grand-Mogol. Je n'étais plus en fonds, et il en coûtait deux sous d'entrée; aussi me bornai-je à lire l'affiche. Et, en vérité, c'était une merveille que cette affiche conçue dans un style fantastique et surnaturel, si bien que je tirai mon crayon et me mis à la transcrire à la dérobée sur mon carnet:

« Soupçonnés, disait-elle, pour des êtres du malia esprit sous le rapport de leurs mœurs, tenant leurs réunions la nuit et n'ayant point de rapport avec aucun peuple, leurs assemblées nocturnes ayant lieu dans les endroits les plus solitaires... n

J'en étais là, quand je m'aperçus qu'en rôdait autour de moi. C'était le maître de l'établissement, qui me regardait d'un air inquiet, et qui me salua humblement en me voyant lever les youx:

"Monsieur peut examiner, dit-il, nous sammes en règle. "

Je demeurai abasourdi, et m'empressai de fuir. La brave homme m'avait pris pour un agent de police en bourgeois.

Et voilà comment, malgré mon désir, je n'ai jamais pu avoir la suite de cette intéressante affiche.

Après avoir flané jusqu'à la nuit au milieu de toutes

ces splendeurs, je rentrai chez moi, étourdi, la tête brisée, mais pleine d'observations et de souvenirs. Un sommeil calme me restaura, et le lendemain je fus exact au rendez-vous; mais je dois rendre justice au trombone: il y était déjà. Il avait mis sa plus belle redingote et sa casquette la plus immaculée; il était magnifique. On cût cru voir une chrysalide sortie de sa coque.

Des qu'il me vit, il courut à moi :

Bien, bien; à la bonne heure. Ma foi; pour vous dire vrai, je ne vous attendais pas trop. Je me disais: Ce monsieur s'est engagé dans un moment d'entraînement irréflèchi; quand il sera de sang-froid; gare pour ma demi-tasse.

Après le : Oh! oh! obligé, pour m'indigner d'un pareil soupçon, nous entrames; mais, au moment où l'allais demander le café :

- Pardon, sit-il d'un air un peu honteux, en m'arrêtant par le bras, si ca vous était égal...
  - Parfaitement égal.
- —Eh bien, je préférerais un petit verre, un simple petit verre. Vous savez, nous autres trombones, nous avons besoin d'un tonique vigoureux pour nous raffermir les poumons, et je vous avoue que le café, c'est un peu sade pour moi, aujourd'hui.
  - Ainsi donc, un petit verre, dis-je en souriant.
- Allons, allons, je vois que vous êtes décidement un bon homme. Mettons-en deux, et n'en parlons plus.

Je sis venir un carason de cognac ; je plaçai entre les mains de mon trombone un cigare de trois sous , qu'il reçut avec une vive reconnaissance. L'heureux mortel se renversa sur sa chaise, en savourant tour à tour son petit verre et son eigàre, et clignotant voluptueusement des yeux, il commença avec lenteur:

- Où en étions-nous resté? Ah!... j'étais venu à Paris pour me créer un nom dans les lettres. Je me figurais, parce que j'avais fait mes classes presque à moitié, ct que je commençais à mettre un peu de mesure et beaucoup de rime dans mes vers, que je n'aurais qu'à me baisser pour ramasser la gloire et la fortune. Vous connaissez cette histoire-là, on l'a racontée plus de cent fois ; il paraît que c'est très-risible. La mienne ressemble à tontes les autres. Au bout de quatre ou cinq ans, durant lesquels je parvins à écrire dans des journaux paraissant quelquefois, disparaissant souvent, et ne payant jamais, j'en étais venu à rédiger des prospectus et des réclames flambovantes pour les dentistes qui ne savent pas l'orthographe. Mais cela ne me rapportait guère plus de gloire que d'argent; il fallut voir ailleurs.

Je ne veux pas vous narrer toutes les péripéties par lesquelles je passai; c'est trop long et ca vous ennuierait. Sculement, je marchai si bien, je sis tant de progrès, qu'un beau matin je me trouvai entre le pont des Arts et le pont des Saints-Pères, tenant sur le parapet une boîte de savon à dégraisser, tendant un petit papier à tous les passants, ou profitaut de l'inexpérience des bourgeois naïs et des provinciaux pour m'emparer du collet de leur habit et le frotter à tour de bras. C'est un métier calomnié, monsieur : il est bien plus difficile qu'on ne croit. Il y a tout un art. dont on n'a pas encore écrit la théorie compliquée, pour savoir découvrir, à la physionomie, à la mise, à la démarche, les victimes débonnaires qu'on peut exploiter sans crainte, pour tomber d'un coup d'œil d'aigle et d'un doigt prompt sur la moindre tache blottie en un réduit obscur, pour happer son homme au passage et le dégraisser, avant qu'il ait eu le temps de se reconnaître, pendant qu'il lit bénévolement le papier que vous lui avez tendu; ensin, pour le faire payer de bonne grâce et sans trop de réclamations.

Le camarade chargé de me styler m'avait fait une recommandation curieuse :

a Adresse-toi de préférence, m'avait-il dit, aux passants que tu verras munis d'un parapluie, s'il fait beau ou que le temps soit simplement douteux : cette précaution indique des gens de caractère et d'humeur calmes, qui ont peur du bruit et qui payeront sans souffler mot; ou bien des bourgeois soigneux qui veillent sur leurs habits comme sur la prunelle de leurs yeux, et qui doivent, en conséquence, avoir horreur de la moindre tache (il est facile d'en faire une soimème, quand il n'y en a pas); ou bien enfin, des savants, toujours absorbés dans leurs recherches, et qui ne s'apercevront de ton opération que lorsqu'elle sera finie, »

Eh bien, monsieur, croiriez-vous que, malgré ces précieuses instructions, dont vous ne méconnaîtrez pas la justesse, sans doute, je ne sus jamais qu'un fort médiocre industriel en ce genre? Je n'étais pas né pour être marchand de savon; le peu d'éclat de ces sonctions humiliait mon orgueil. J'avais encore de l'orgueil dans ce temps-là; il y a bien longtemps. Il m'est arrivé de rentrer le soir sans avoir placé une seule tablette. Bres, mon maître, car j'avais oublié de vous dire que j'appartenais, comme tous mes compagnons, à un exploiteur qui nous lançait chaque jour sur les passants, m'annonça brutalement qu'il n'était pas assez riche pour user plus longtemps de mes services; ce qui me démontra une sois de plus qu'il

y a de déplorables lacunes dans l'éducation classique.

Telle fut ma première étape.

Le narrateur soupira, se versa un petit verre dont il ingurgita la moitié en faisant claquer sa langue, et s'aperçut, en voulant tirer une bouffée de son eigare, qu'il était éteint.

— Allons donc, fis-je, l'entendant demander du feu au garçon; un cigare rallumé ne valut jamais rien.

— Oui, ce sont là de vos maximes, à vous, jeunes gens dissipateurs, qui ne savez pas le prix des choses, et qui l'apprendrez plus tard. C'était aussi mon genre, à moi, du temps que je mangeais la fortune paternelle, en faisant de petits vers en style désespèré sur les vanités des joies du monde; mais, je suis bien revenu de tous ces grands airs, depuis le jour surtout où, jeté sans ressources sur le pavé, il fallut me résoudre, en l'absence de toute espèce de capitaux, à m'enrégimenter dans la vaste corporation des ramasseurs do bouts de cigares. Oui, monsieur, ç'a été pendant deux mois ma position sociale.

Avant d'en venir là, je m'étais fait successivement crieur d'almanachs et de complaintes dans les rues, chanteur nomade, Bédouin marchand de dattes, débitant de cirage à vernir les planchers et les meubles, d'onguent pour faire pousser les cheveux, de préparations chimiques contre les cors aux pieds, de pâtes à faire couper les rasoirs, de jarretières élastiques, d'encre parfaitement noire et indélébile. J'échouai honteusement dans la plupart de ces états, surtout dans le dernier, pour lequel il faut une belle main; car le marchand, afin d'allécher la pratique, dessiné devant elle, sur un grand papier, toute sorte de traits à la plume, de lettres majuscules, rondes, coulées,

bătardes, gothiques, avec des enjolivements capricieux: la pratique se figure volontiers alors qu'il n'y a qu'avec cette encre-là qu'on peut faire de si jolies choses, et elle achète. Mais moi, accoutumé à écrire ma version en hiéroglyphes que M. Champollion n'aurait pu toujours lire, et qui ne m'étais jamais exercé qu'à dessiner le profil nasal de mon maître d'études, je me perdais dans ce travail d'ornementation, et ne pouvais déguiser mon incapacité. J'essayais bien de me rattraper par l'éloquence de l'improvisation, mais le trait de plume n'y était pas, et, dans cet état-là, le trait de plume est tout.

Je ne sais par où je n'ai pas passé; j'allais au hasard, tombant, à chaque fois, d'un eran plus bas, absolument comme un voyageur égaré, qui a perdu la tête et court de sentier en sentier, s'éloignant de plus en plus de sa route. N'ai-je pas été quinze jours marchand de chaussons aux pruneaux et de ces petites poumes à un sou le tas, qu'on donne dans mon pays à manger aux pourceaux, et que le gamin de l'aris ne dédaigne point, je vous assure? J'ai failli devenir marchand de coco et joueur d'orgue de Barbarie, mais il fallait des frais d'établissement qui dépassaient mes moyens. J'essayai même de me faire grimacier. Vous voyez où j'en étais arrivé. Je me hâte de vous dire que je n'y entendais rien, et que je me dégoûtai bien vite.

Entin, sentant que j'enfonçais de plus en plus, par un effort désespéré j'essayai de me relever à la hauteur où m'appelaient ma naissance et mon éducation. Je me dis qu'il n'y a rien d'impossible à l'homme intelligent, et, comme j'avais eru remarquer que, parmi les artistes du pavé et du macadam, les Hercules étaient encore les plus grassement entretenus par la charité du public, et que, d'ailleurs, il y avait là quelque chose de majestueux et d'éclatant qui me séduisait, j'osai aspirer à cette rude position. Hercule, moi! Il est vraî que j'avais au moins la longueur de l'emploi; mais je n'en avais ni l'abdomen, ni les bras, ni les forces. Aussi, monsieur, passais-je tout le temps de la séance à promettre, sans rien tenir: je remplaçais les tours de force par quelques cabrioles parsemées de bons mots. On savait partout où j'allais que j'étais un Paillasse déguisé en Alcide, et l'on ne m'en demandait pas davantage. J'étais pourtant forcé, si peu que ce fût, de manier quelques poids et quelques pavés: il n'en fallut pas davantage pour briser le peu que j'avais de force.

Le métier de casseur de pierres m'acheva. Vous êtes étonné peut-être, continua le trombone en exhibant des mains de dimension fort ordinaire, qu'avec des poings aussi médiocres que ceux-là, j'aic osé me croire capable de pulvériser des cailloux? Mais la présomption, monsieur, la présomption, dont je n'ai pu me guérir qu'au bout de vingt ans de cette vic. au moment où j'ai vu grisonner mes cheveux! Et puis, il faut tout vous dire, un de mes amis, un casseur de pierres émérite avec qui je m'étais lié par l'admiration que m'inspiraient ses talents, un jour de recette extraordinaire où je m'étais émancipé jusqu'à lui payer un litre à six à la barrière, m'avait révélé, dans un mouvement d'expansion, le secret du métier. Il se croyait sûr, à voir mes formes malingres, que je ne songerais jamais à me poser en rival.

- Et ce secret? interrompis-je tout intrigué.
- Oh! fit mon interlocuteur en lançant au plafond un superbe jet de fumée, quoique le foyer du cigare lui brûlât les lèvres; par un reste de prudence instinctivé, il ne m'avait fait cette révélation qu'en

termes assez vagues. J'avais compris pourtant qu'il fallait choisir une certaine espèce de cailloux se rapprochant de la pierre morte, quoiqu'ils n'en eussent aucunement l'apparence; plutôt longs, inégaux, raboteux, que courts, ronds et ramassés sur eux-mêmes : qu'il fallait les calciner au four, et les plonger ensuite brusquement dans l'eau froide, puis diriger son coup de manière à frapper obliquement sur les veines qui les sillonnent. Mais avec tout cela, monsieur, le mieux est encore d'avoir un fameux poing, c'est moi qui vous le dis : voilà, après tout, le moyen le plus sûr d'en venir à bout. Je sais bien du moins que, malgré cette belle théorie, i'v perdis souvent mon latin. Dans ces cas-là, je déguisais l'échec du mieux que je pouvais, en disant : « Allons, décidément, il ne veut pas se laisser casser : c'est qu'il manque encore dix sous. Il sent ça, ce caillou; il n'est pas si bête qu'il en a l'air. » J'étais bien sûr que je ne parviendrais jamais à obtenir mes dix sous. Quand on en avait jeté trois ou quatre : « Alors, disais-je, puisque la société ne se décide pas à donner les dix sous, le caillou ne veut pas qu'on le casse. Nous allons en prendre un autre. » Et j'en choisissais un parmi les doux et les faciles. Mais ces mésaventures se multiplièrent tellement, et i'étais quelquesois si embarrassé pour me tirer d'affaire, quoique je ne manque pas de bagout, monsieur, que ma réputation fut bientôt compromise. Je saisissais dans le cercle des rires et des murmures équivoques, et je jugeai qu'il était temps de battre en retraite. Voilà tout ce que j'ai gagné à cette profession-là.

Et il me présenta la partie inférieure de sa main droite, qui semblait revêtue d'un cuir ou plutôt d'une semelle jaune-sale, picotée d'une multitude de petits

points rouges, qui formaient autant de cicatrices indélébiles.

- Plus, ajouta-t-il, une pile de mon ancien camarade, qui me rencontra un jour dans l'exercice de mes fonctions et trouva mauvais que j'eusse abusé de ses révélations amicales pour lui faire concurrence. Ce fut même là, à dire vral, ce qui me décida définitivement à renoncer au métier.
- Pardon si je vous interromps, fis-je en lui offrant un autre cigare, qu'il accepta délicatement entre le pouce et l'index; mais j'aurais désiré avoir votre avis sur la meilleure manière d'assembler le monde et de former le cercle; ce qui m'a toujours paru un des points les plus difficiles. Bon pour ceux qui out un orchestre, mais les autres?
- Effectivement, monsieur, vous avez mis le doigt sur la principale difficulté du métier, sur la pierre de touche du véritable saltimbanque. Le plus sûr et la plus expéditif, comme vous disiez fort bien, est d'avoir de la musique, ne fût-ce qu'un orque de Barbarie, ne fât-ce qu'un flagcolet, qu'une sonnette. Il est bon aussi de revêtir un costume voyant, de formes extravagantes. Le Turo est bien use, pourtant il fait toujours son effet. Si, avec tout cela, vous êtes doué d'une belle taille de tambour-major, et surtout que vous soyez debout, à six pieds du sol, sur la devant . d'une voiture attelée de deux chevaux en panache. vous produirez une sensation profonde, sans offorts. Le peuple aime la représentation : là où il en voit il court, que ce soit un roi ou un saltimbanque qui passe.

Mais à terre, les deux plantes des pieds sur le plancher des vaches, alu! c'est un peu plus difficile. Il y a mille manières de s'y prendre. Si l'on n'a pas d'orchestre; on peut commencer par chanter un grand air. On entremêle chaque couplet de bons mots; on amuse les quelques badauds qui se sont arrêtés d'abord; afin de les faire attendre; on ne reste pas un moment tranquille; parce qu'ils s'en iraient peut-être; pas tous, cependant, car rien n'égale la patience héroïque du vrai badaud, du badaud pur sang; de celui qui resté une demi-journée au soleil; sans lever le nez, pour voir manquer une ablette à un pêcheur à la ligne. Malheureusement; monsieur, ils ne sont pas tous de ce calibre-la; Ainsi vous, je crois bien que vous vous en iriez.

- Hum! fis-je d'un ton equivoque, ne voulant

pas le détromper.

— Mais out, mais out, je vous dis que vous vous en iries, quitte à raconter le soir à toutes vos connaissances que vous êtes reste deux heures devant un saltimbanque.

La perspicacité du trombone m'effraya, et je me tins coi.

— Il y a encore, reprit-il sans transition; la ressoutce de faire ranger le monde en cercle avec son
laton; en tournant ainsi cinq ou six fois de suite, en
apostrophant les gamins, ou même en leur tirunt les
oreilles. Les gamins sont un public que les industriels
bien avisés ne méprisent pas, quoiqu'ils aient tarement de la monnaie dans leur poche. Ils font nombre,
forment le noyau et tracent les contours de l'assemblée. On peut aussi raconter une histoire sans queue
ni tête, mais lardée de calembours; car la foule adore
le calembour, quel qu'il soit. On exécute quelques
menus tours, de ceux qui font plaisir et ne sont
pas malins, sans se prodiguer toutefois; et puis, on
prend son temps pour arranger la table, les chaisés.

le tapis, les bouteilles; on fait, on défait; on place, on ôte, toujours en chantant et en disant des bêtises. De temps en temps aussi on a l'air de vouloir commencer définitivement : on porte la main aux kilos ou à la pierre, qu'on laisse tout à coup pour crier : « En arrière, gamins! Voyons, messieurs, élargissez les rangs. »

Quelquefois c'est le diable; vous avez beau faire, ça ne prend pas, et vous sentez bien que ça ne prendra pas. Il faut se résoudre à travailler dans la solitude.

J'en étais à l'époque où je renonçai à casser des pierres. Je n'étais pas fait pour ces métiers brutaux : il me fallait quelque chose de plus délicat, de plus distingué. J'avais la langue bien pendue, de l'audace, un certain coup d'œil, quelque instruction; tout cela, c'était l'étoffe d'un charlatan en grand.

Je commençai par le magnétisme, après m'être préalablement associé avec une somnambule lucide. cuisinière sans ouvrage, chassée par je ne sais quelle baronne sans entrailles, pour avoir fait danser trop rudement l'anse du panier. Vous avez rencontré déjà quelques-uns de ces industriels établis sur une place, avec leur sujet assis les yeux bandés. Ils l'endorment rien qu'en lui passant les deux mains devant les yeux. La dame y met beaucoup de bonne volonté. Ensuite, le public est tout émerveillé de la voir, sur les questions de son maître, désigner la nature, la forme et la couleur de l'objet qu'il tient à la main, la longueur de cette tabatière, le nombre des trous de ce mouchoir ou des taches de ce paletot. Pauvre public! il n'a pas sculement l'esprit de s'apercevoir que la demande du magnétiseur est arrangée de manière à contenir la réponse elle-même, d'après un système qui consiste à attribuer à chaque lettre de l'alphabet ne idée, une épithète, une qualité correspondantes, à commencer chacune de ses questions par la ttre qui désigne la réponse dont il a besoin.

Je me consacrai ensuite à la bonne aventure. Un manche soir, j'allai m'établir, pour la première fois, r la place de la Bastille, avec environ deux mille tits paquets de toutes couleurs, renfermant une uille de papier sur laquelle était imprimé un horospe quelconque. J'avais pour tout attirail un escabeau ii me servait de piédestal et une boite d'un mécasme ingénieux, où se voyait un bonhomme tenant ie plume à la main et que je représentais comme on génie familier. Je pris aussi un aide, qui servait i même temps de Jocrisse. On s'empressa autour de ous, car vous ne sanriez croire, monsieur, comme à iris on est friand de la bonne aventure, dans la classe wrière, parmi les gamins, les maçons, les coutueres et les blanchisseuses, qui, bien entendu, font mblant de n'y pas croire et de ne consulter le sorr que pour s'amuser.

Mon aide distribuait de petits carrés de papier à acune des personnes qui voulaient affronter la reutable épreuve, et leur donnait en même temps un unéro d'ordre; puis il les ramassait, en recevant 1 sou en échange. Je les introduisais dans ma hoîte, portée de mon génie familier, lequel, mu aussitôt ir un ressort que je pressais sans qu'on pût s'en ercevoir, agitait sa main, armée d'une plume, et mblait griffonner la sentence des Destins sur chaque orceau de papier.

— Tiens, interrompis-je, c'est comme les feuilles lantes de la sibylle de Cumes.

— Vous êtes trop savant pour moi, reprit avec graté le paillasse ; vous sacez que je n'ai pas été jusqu'en rhétorique. On en étais-je? Vous m'avez fait perdre le fil.

- Vous en étiez...
- J'y suis: au bonhomme qui griffonnait la sentence des Destins. Au bout d'une minute, par le jeu d'un autre ressort, il agitait une sonnette pour m'avertir que l'opération était terminée, et je ramassais les papiers, parfaitement vierges, du reste, et qui me servaient indéfiniment pour les épreuves suivantes.

Maintenant, monsieur, suivez-moi bien. Voici ma posture. Je suis debout sur mon escabeau, l'air inspiré.

- Fatidique, soufflai-je.
- Trop savant, vrai, trop savant; j'ai renonce à la littérature. Je suis donc debout, l'air inspiré: je domine la foule; mon coude gauche, appuyé sur ma boite, soutient ma tête inclinée. J'ai devant moi le monceau de carrés de papier. J'appelle:
  - Numéro un!
- Voilà, répond un petit bonhomme en blouse rapiècée.

J'inspecte mon drôle du haut en bas, puis je fais semblant de lire d'un air absorbé la sentence des Destins sur le premier papier:

- Toi, mon garçon, il n'y a pas encore longtemps que tu as mange une tartine de pain sec pour déjeuner, et que tu as acheté des pommes de terre frites, là-bas, tu sais bien où je veux dire, hein? Tu loges en garni avec une quinzaine d'ouvriers, de braves gens, mais qui te taquinent un peu; et je suis bien sar que, dans ta chambrée, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean.
- C'est vrai, fait le moutard abasourdi; et je passe à un autre pour battre le fer pendant qu'il est chaud.
  - Numéro deux.

#### - Présent.

Il s'agit cette fois d'un grand gaillard, qui me regarde d'un air crane, en riant, la casquette sur l'oreille gauche.

- Vous, mon brave, vous êtes un bon ouvrier, habile, intelligent, un excellent cœur, oui, un excellent cœur; mais là, la tête un peu trop près du bonnet. Voyons, entre nous, avouez-le. C'est ce qui est cause que vous avez déjà mis à vos pieds ce que vous aviez entre vos mains, parce que vous ne vou-lez pas qu'on vous manque de respect, vous. Voyons, est-ce vrai? Démentez-moi, si je me trompé.
  - Numéro trois!

C'est une commère toute rouge, qui interrompt brusquement, pour me répondre, une causerie effrénée avec deux voisines qu'elle tient par le bras : sa langue semble encore frétiller dans sa bouche.

- Vous, mademoiselle, vous êtes une brave fille, mais vous aimez un peu trop à causer.
  - Ah! vois-tu, s'écrient les voisines.
- Aussi, chez la fruitière du coin, vous savez, il y a quelquesois des cancans, des choses dites qu'il aurait mieux valu ne pas dire, vous me comprenez bien.
- Ah! vois-tu, reprennent les voisines triomphantes, tu disais que ca n'était pas vrai.

La malheureuse devient écarlate et balbutie. J'ai pitié d'elle et je continue, pour la consoler !

— On s'occupe de vous, en ce moment-ci : je vois plusieurs jeunes gens qui vous recherchent. Prenez garde! Il y a parmi eux un brave garçon, qui vous va, qui vous aime bien, pour le bon motif; méliez-vous des autres.

Numéro quatre!

C'est un ouvrier tirant sur le grison, aux membres solides et ramassés, l'air sérieux, les deux bras croisés sur la poitrine.

— Ah! ah! la vie est dure, n'est-ce pas? On ne mange pas tous les jours des ortolans à diner. Mais, courage; il va vous arriver quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas et que vous avez bien mérité, oui. — Vous envoyez de l'argent, comme ça, tous les deux mois, à peu près, à des membres de votre samille, qui sont en province, car vous n'êtes pas de Paris, vous; vous y ètes venu pour gagner votre vie, etc.

Ainsi de suite, pendant six, sept, huit heures, devinant le caractère et le genre de vie de chacun, d'après sa figure et ses habits, variant avec art chaque formule pour dire toujours la même chose.

Ah! monsieur, le beau métier! Voilà où il faut de l'esprit, de la verve, de l'habileté, de l'éloquence; et je les convainquais, ces braves gens. Je les entendais se répéter l'un à l'autre : « C'est vrai. Il vient de me dire une chose que personne ne pouvait savoir. »

Ce n'est pas pourtant que l'état n'entraîne aussi ses désagrements : il n'est si bel homme qui n'ait au moins sa verrue. Je vous assure qu'au bout de quatre ou cinq heures il me devenait fort difficile de varier. Il arrivait de temps à autre qu'un habitué, repassant à la fin de la séance, était tout étonné de m'entendre répéter les mêmes choses et dans les mêmes termes qu'au commencement : cela l'ébranlait dans sa foi. Quelques-uns même, de ces natures massives d'Auvergnats, qui aiment à rester où elles se plaisent, quand il n'en coûte rien, s'implantaient là pour toute la séance, decinq heures du soir à onze heures ou minuit. C'est leur manière de s'amuser, à ces hommes. Ils me gênaient beaucoup.

Il s'en trouvait aussi de plus hardis qui me démentaient, quelquefois tout bas, quelquefois tout haut, quand je poussais l'audace jusqu'à leur promettre l'héritage d'un oncle qui n'existait pas, ou que je me lançais dans toute autre assertion par trop positive.

Enfin, il fallut renoncer encore à ce métier : je n'étais plus si drôle; on me trouvait usé. Voilà l'ingratitude du public envers les artistes!

Le trombone soupira, se versa lentement un petit verre et poussa sans rien dire une douzaine de bouffées superbes. Je respectai ce grand silence, trouvant seulement qu'il buvait beaucoup.

- Du moins, continua-t-il au bout d'une minute, i'avais fait quelques économies. Forcé d'abdiquer, ie me jetai sur une autre branche de la magie, science pour laquelle j'ai toujours eu beaucoup de penchant. l'achetai d'un confrère enrichi, qui rentrait dans la vie privée, un attirail complet d'escamoteur, qui ne me coûta pas cher, et, pendant trois ans, je plantai successivement ma tente sur toutes les places et dans tous les carrefours de Paris. Mes recettes atteignaient chaque jour des chiffres assez ronds, parce qu'au lieu de borner mon bénéfice à la vente des petits cahiers où est renfermée l'explication des tours, je ne passais à mes plus brillants exercices qu'après avoir prélevé sur l'assemblée un impôt proportionné au nombre des assistants. Ainsi il me fallait dix sous, au minimum, pour me traverser la main avec un énorme couteau, et le bras avec une épée de quatre pieds de longueur, qu'on voyait dépasser de chaque côté. C'était mon triomphe : cela faisait frémir tout le monde, y compris messieurs les militaires; cela faisait tomber la monnaie dru comme grêle.

- Je le crois blen, interrompis-je. Quel était donc votre secret?
- Si vous me l'aviez demandé autrefois, je vous aurais répondu: Achetez mon petit livre et vous le saurez. Mais vous ne l'auriez pas su davantage. Maintenant, je n'ai pas de raison pour vous le cacher, puisque je ne suis plus dans la partie. Apprenet donc... Ma foi, non, dit-il tout à coup, te serait rendre un mauvais service aux pauvres diables que cela fait vivre, sans compter que moi-même, quand je serai futigue du trombone, je pourrai blen revenir à mon ancien mêtier. J'aime mieux garder mon secret.

J'eus beau prier, supplier, flatter, et, lut voyant jeter avec regret l'imperceptible bout de son second cigare, pousser la bassesse jusqu'à lui en offrir un troisième, qu'il accepta avec désinvolture.

— Non, non, non, dit-il; je suis sûr que vous êtes trop raisonnable pour vous fâcher de mon refus. Nous ne sommes que trois ou quatre dans Paris qui connaissions ce tour; si je vous le révélais, vous ne pourriez vous empêcher de le répéter à d'autres; ne niez, pas! Ce serait dommage de couper dans son germe une si belle branche de spéculation.

Il fallut me rendre. Il continua :

— Une de mes plus agréables ficelles consistait à faire venir au centre, près de ma table, un homme de bonne volonté, que je choisissais de figure placide et de rustique encolure, afin d'amuser le cerele à ses dépens, sans qu'il s'en doutât. Je lui faisais, par exemple, soutenir, à bras tendus, un mouchoir bà j'avais enveloppé un caillou devant lui, et je le priais de le tenir ainsi jusqu'à mon commandement, l'assurant que, dans ce cas, le caillou se trouverait changé en un louis d'or; sinon, qu'au moment même où il

laisserait retomber son bras, il recevrait d'un être invisible un coup de pied au bas des reins. Vous ne sauries vous figurer tout ce qu'un vrai saltimbanque peut faire de son public. Mon homme tendait le bras; aussitôt j'entamais un long discours au public, et j'exécutals une interminable série de tours de passepasse, que j'interrompais de temps en temps pour lui crier: — Ferme! Ne pliez pas! — C'était plaisir de voir le pauvre homme so roidir, devenir rouge, trembler, enfin, vaincu par la fatigue, laisser tout à coup tomber son bras malgré lui et recevoir à l'instant même un coup de pied lancé avec prestesse au bon endroit par mon pitre, qui était particulièrement habile dans ce genre d'exercices, pour avoir appris à-fond les différentes variétés de la savate chez l'illustre M. Lecourt.

- Et si votre homme s'était fâché?
- Jamais, monsieur. Est-ce que nous na savons pas choisir? Allez donc yous facher, d'ailleurs, devant cent personnes qui se tiennent les côtes! Comme ce serait ridicule! Il faudrait avoir le caractère bien mal fait!

Mais, à mesure que mes finances croissaient, mon ambition montait avec elles, et prenait des proportions gigantesques. Je révais la voiture à deux chevaux, et les speechs solennels du haut d'un trône, élevé à dix pieds au-dessus du sol, devant une foule compacte et béante.

J'avais lu, tout jeune, dans un almanach, une anecdote qui avait lentement germé dans mon esprit. Un médecin rencontre, un jour, sur la place publique, on costume de charlatan, avec un chapeau chinois, une symbale et une grosse caisse, un de ses anciens amis, docteur en médecine comme lui, qu'il avait perdu de vue depuis longtemps. Après la séance, il

se fait reconnaître et l'emmène à diner. Au dessert, il lui adresse des représentations bienveillantes, lui reprochant de déshonorer son titre et ses talents, ajoutant que le métier qu'il fait ne peut le mener à rien de bon. L'autre, pour toute réponse, ouvre la fenêtre, et lui montrant la foule qui circulait sur la place et dans les rues:

- Voilà cent personnes environ, dit-il; vous les connaissez : combien croyez-vous qu'il y ait de sages, et combien de sets ou de fous là dedans?
- Mais, dit l'autre, qui ne voyait pas le but de la question, en mettant deux sages et quatre-vingt-dix-huit fous, je crois que j'aurai fait largement la part de la sagesse.
- Eh bien, mon ami, les deux sages sont pour vous, et les quatre-vingt-dix-huit fous pour moi!

Cet homme-là était un grand philosophe, monsieur, j'aurais voulu le connaître pour lui serrer la main... et m'associer à lui. Mais j'étais tout seul, et voici ce que je fis. J'engloutis toutes mes épargnes dans l'achat d'une voiture et d'un cheval : il fallait avancer pas à pas. Je m'affublai d'une houppelande et d'une calotte parsemées d'étoiles blanches. Je me munis d'un nombre considérable de fioles, et je les remplis d'un élixir qui m'avait été donné dans le désert par un Arabe de mes amis, du temps que j'étais lieutenant dans notre brave armée (l'ancien militaire a toujours un succès colossal près du public), et qui était souverain contre les dartres, les boutons, les coupures, engelures, rhumatismes, etc., etc., etc., etc. Je me posai en charlatan incompris, qui se résigne courageusement à un sort pour lequel il n'est pas fait. J'adoptai un débit plein de tendresse et d'onction, et me fis même un organe spécial.

La première fois, monsieur, que j'apparus au grand soleil, trainé sur mon char de triomphe, j'étais èmu, ma parole! et je vous assure que je produisis beaucoup d'effet. J'aperçus même un jour, se cachant dans la foule et m'étudiant, le roi des charlatans d'alors, qu'on disait riche à cinquante mille livres de rente. Il avouait donc qu'il y avait quelque chose à apprendre près de moi : quel triomphe pour mon amour-propre!

Mes petites fioles coûtaient vingt-cinq centimes; il y avait encore des fioles d'essai à deux sous. J'ai vu des séances, rares, il est vrai, où je vendais pour dix et vingt francs; et alors je pensais avec reconnaissance à la petite anecdote que j'avais lue autrefois dans mon almanach. Malheureusement c'était trop beau pour durer longtemps.

Au bout de quelques mois, les recettes diminuèrent par degrés. Ne sachant à quoi attribuer ce désastre, je redoublais d'efforts, d'entrain et de mélancolie; je devenais sublime... Peines perdues! la recette baissait toujours, avec une obstination effrayante. Enfin, je découvris le mot de l'énigme, en me trouvant un jour face à face, aux alentours de l'Arc de triomphe, avec un autre moi-même, un infâme rival, que je reconnus pour l'avoir vu jadis dans la partie de la graine aux vers, où il avait fait de mauvaises spéculations, et pour l'avoir remarqué plusieurs fois, épiant, parmi mes auditeurs, mes gestes, mes manières, mes procédés, en un mot, Croiriez-vous, monsieur, que ce polisson avait eu l'audace de copier jusqu'à mon costume, jusqu'à ma voiture, jusqu'aux deux chevaux gris-pommelé que j'avais achetés dans ma splendeur, jusqu'aux panaches qui se balançaient sur leurs têtes? Heureusement pour lui, je n'avais pas la

force de poignet de cet ancien camarade qui m'avait si bien démontré les périls du plagiat.

Je me sauvai, plein de désespoir. Je passai la Seine et suivis au hasard de longues rues désortes. En arrivant au carrefour de la Croix-Rouge, qu'est-ce que je trouve? Une escabelle, et sur cette escabelle un autre marchand d'élixir, qu'il avait, comme moi, reçu d'un Arabe de ses amis, et dans le désart, comme moi encore... Il n'y avait plus moyen de a'y méprendre.

La lutte aurait dù redoubler mon énergie; elle m'abattit. Je ne travaillai plus qu'avec langueur et découragement. Je vendis d'abord les panaches de mes chevaux; puis je congédiai mon acolyte. Quinze jours après, j'étais obligé de vendre un de mes chevaux,

deux mois après l'équipage...

Il s'accouda sur la table, d'un air accablé, et parut absorbé dans d'amères réflexions. Je crus convenable de m'accouder comme lui et de m'absorber de mème. Au bout d'un moment, il me sembla l'entendre soupirer. Je relevai la tète, pénétré de compassion: mon homme vidait le reste du flacon dans un petit verre, J'avais pris un glouglou pour un sanglot.

— A la bonne heure, pensai-je, voilà un phi-

losophe!

— Je restai deux mois sur le pavé, continua le trombone d'une voix sourde, et je ne sais pas comment j'ai pu vivre. Si je vous disais quelques-unes de mes ressources, vous refuseriez de me croire. Je pensai un instant à aller m'offrir, pour la nourriture, comme professeur de classes élémentaires, à quelque maître de pension; mais je n'avais ni gants, ni habit, ni cravate, ni chapeau, et je ne savais plus, de tout mon latin, outre les mots qui vous ont ébloui, que:

Tityre, tu, patulæ, et Quousque tandem abutere, Catilina?

Ensin, un de mes anciens camarades, dont la profession consistait à exhiber une semme colosse qui, depuis quinze années, avait toujours dix-huit ans sur l'affiche, m'osfrit sa protection. Ce cher ami! Combien d'autres, dans la prospérité, auraient sait les dédaigneux! Il renvoya son pitre, un rustre, un vrai rustre, qui manquait totalement d'éducation et de bonnes manières.

Pitre! ch! mon Dieu, oui, pitre! il n'y avait pas à reculer, à moins de vouloir mourir de faim. Allez donc faire la petite bouche en pareil cas! D'ailleurs, n'est point pitre qui veut, et je sais plus d'un bachelier qui ne s'en tirerait pas à son honneur. Je tendis la main à mon nouveau patron, et le soir même, revêtu de l'habit gris et de la culotte courte, coiffé du tricorne et de la perruque d'étoupe, j'entrai en scène, à la satisfaction générale. Tout alla fort bien dans les commencements; je m'enivrais de mes bons mots. les rires me montaient à la tête comme de l'encens: mais, à la fin, je me lassai de recevoir toujours des claques et des coups de pied, sans pouvoir les rendre; c'était trop humiliant, en définitive, surtout pour un homme qui avait remporté les seconds prix de vers latins, d'histoire et de version grecque. Voilà le revers de la médaille, monsieur; sans ces petits désagréments, ce scrait le roi des métiers. Et puis, entre nous, je crains d'avoir les goûts un peu inconstants.

J'émigrai donc et me sis trombone dans la troupe où vous m'avez vu. Je ne m'en repens pas, ajoutat-il en courbant sa longue épine dorsale, puisque sans cela peut-être je n'aurais jamais eu l'honneur de faire votre connaissance. — Voilà une galanteric, pensai-je, qui vaudrait un nouveau flacon; mais le malheureux serait capable de le hoire et il se griserait. Un trombone coûte trop cher à griser.

Je me contentai donc de m'incliner modestement, d'une façon qui voulait dire : En vérité, mon cher monsieur, vous me comblez...

— Sculement, ajouta-t-il, je n'ai pas perdu les bonnes traditions de mon état précèdent. Je suis trombone par métier, et paillasse par goût, en amateur! Le mattre a des égards pour moi; il me traite en collègue : nourri, blanchi.... quelquefois; et puis il y a les petits bénéfices, fit-il en me clignant de l'œil d'un air qui ressemblait à une allusion. Je crois bien que je m'y tiendrai... à moins pourtant que ma santè ne m'oblige à essayer encore d'autre chose; car je seus dans les poumons des picotements qui m'inquiètent, et j'ai par instants le gosier tout en feu.

Il en était là, quand nous entendimes retentir partrois fois, comme un appel, le son du fameux trombone. Il se leva brusquement:

- Voilà! voilà! cria-t-il, redevenu paillasse.

Il vida à la hâte son petit verre, en versa précieusement la dernière goutte sur l'ongle de son pouce gauche, qu'il porta ensuite à sa lèvre; et, se tours nant de mon côté:

— Eh! ch! cela raffermit joliment l'estomac; je suis sûr que je vais produire des effets superbes sur mon instrument. Venez donc m'entendre tout à l'heure.

Je crois que le drôle se moquait de moi.

- Je vous conseille, reprit-il, me lançant un regard narquois, de faire un roman avec mon histoire; il ne peut manquer d'être splendide. En tout cas, s'il vous faut d'autres renseignements, je suis toujours à votre disposition, ne vous gênez pas. Voici mon adresse...

- Merci, lui dis-je, en jetant un coup d'œil mélancolique sur le flacon vide, et en versant mon portemonnaic entre les mains du garçon, j'ai tout ce qu'il me faut.

## CHAPITRE CINQUIÈME.

### LA LITTÉRATURE DES QUAIS 4.

Lorsque j'étais jeune, je veux dire lorsque j'avais douze ans, et il y a bien longtemps de cela, hélas! je ne connaissais guère de plus grande joie que le passage à travers ma bourgade natale de quelqu'un del ces colporteurs qui sont pour les campagnes les messies ambulants de la science et de la civilisation. J'épiais parfois pendant des mois entiers, et quand, au tournant de la rue, j'avais vu déboucher la figure classique d'un de ces industriels, l'air humble et provoquant à la fois, la balle sur le dos, et à la main deux ou trois petits livres à couverture jaune destinés à allécher de loin la curiosité du paysan, je m'élancais impétueusement à sa rencontre et n'avais ni trève ni repos qu'il ne se fût installé dans la maison paternelle et n'eût vidé devant moi, sur le plancher. tous les rayons de sa bibliothèque.

¹ Nous prions le lecteur de se rappeler le titre et la nature de notre livre, en lisant cette rapide étude sur la littérature populaire, que le cadre de cet ouvrage ne nous permettait de traiter ici qu'en passant, pour ainsi dire, et sans y appuyer. Il ne faut y chercher et y voir qu'un coup d'œil jeté par un flàneur sur les trésors des quais, un aperçu à vol d'oiseau, que nous espérons pouvoir reprendre et compléter un jour, dans des conditions plus opportunes. Le lecteur curieux d'approfondir cette question doit s'adresser ailleurs; par exemple, à l'ouvrage, malheureusement trop dédaigneux, de M. Ch. Nisard sur les livres populaires, et aux savantarticles de M. Rathery (Moniteur, 1853), dont le souvenir nous été quelquefois utile, même dans les limites restreintes de notre étude.

Alors je m'asseyais, ou plutôt je me couchais à terre et d'une main fiévreuse, comme celle du caissier de l'Odéon alignant ses piles d'écus les jours de recette extraordinaire, je palpais, j'entr'ouvrais chaque volume, ie faisais mon choix méthodiquement et à loisir, sous l'austère surveillance des aînés du logis. J'achetais Robinson Crusoé, Paul et Virginie, Télémaque, les Incas, Numa Pompilius, Célina ou l'enfant du mystère, les Contes de Perrault et le dernier almanach de l'année courante, tout en causant, dans une familiarité pleine d'abandon, avec le marchand, que ces lenteurs impatientaient sans que je m'en apercusse. Je me figurais, moi, que cet homme de vait être nécessairement un artiste, fort aise de frayer avec un initié après avoir rencontré tant de profanes, et qu'il n'était pas possible de porter sur son dos tant de science, de littérature et de poésie, sans être soi-même plus ou moins un savant et un poëte.

Aujourd'hui encore ces souvenirs ne sont pas sans charmes pour moi, et la vue d'un colporteur pliant sous sa balle me fait l'effet d'une évocation fantastique. Il y a quelques mois, j'habitais un bourg de la Lorraine. Je humais un peu d'air à ma fenêtre, quand je vis apparaître de loin trois de ces commercants qui s'avançaient en tirant la jambe, d'un air hésitant et résigné. Le premier, un vieillard à physionomie imposante, orné d'une barbe solennelle, disparaissait sous un énorme monceau de bas, de mouchoirs et de honnets de coton, accumulés dans ses mains, sur son dos et sur ses épaules; le second portait une boîte oblongue remplie de cartes géographiques, d'images de sainteté et de gravures coloriées richement, où l'on apercevait des soldats alignés, des scènes de genre et des tableaux d'histoire exécutés

par les grands artistes de Metz et d'Épinal. Ils se séparèrent, et je les laissai s'enfoncer dans les rues voisines; mais quand leur compagnon passa sous mes fenêtres, je fis retentir un psitt fougueux, où dut passer l'accent d'une convoitise immodérée. Il leva la tête, et voyant ma physionomic allumée des feux du désir, mes yeux luisant d'aise et ma bouche béante, il se hâta de monter dans ma chambre. Je l'aidai à se décharger de sa boîte, je la posai moi-même respectueusement sur une table, et me mis, frémissant et muet, à défaire les courroies.

O lecteur! quel magnifique spectacle! que de richesses entassées! que d'inappréciables trésors! J'en fus ébloui, comme Aladin entrant dans la grotte merveilleuse, ou plutôt comme le lapidaire qui vient de faire jaillir la lumière du diamant caché sous la rude enveloppe du caillou. Le gaillard sortait de la capitale : il venait d'accomplir sa grande tournée annuelle chez tous les fournisseurs du colportage. chez les éditeurs en titre de la littérature populaire : Krabbe, Passard, Lebigre, Vialat, Bernardin-Bechet, la veuve Desbleds, Ruel, Moronval, Renaut, le Bailly, Gennequin aîné, la librairie des Villes et des Campagnes, chez tous les marchands de nouveautés, en un mot. Aucun nom ne manquait à l'appel, ni M. Raban, le Sosie de M. Auguste Ricard, qui lui-même est le Sosie du grand Paul de Kock; ni M. Pécatier, qui refait à l'usage du peuple Atala et la Nouvelle Héloise; ni M. Ebbark . l'auteur en sous-ordre de Trente ans de la vie d'un joueur, et de curieux ouvrages sur les sciences occultes; ni M. Émile Wilson, qui a écrit d'une plume si fine l'histoire de Marie ou la fille de l'auberge; ni le facétieux Hilaire le Gay, un lettré, un savant, un ancien proviscur de collége, caché

sous un pseudonyme qui met ses scrupules à l'aise et lui permet de faire ses fredaines sans scandale. Il y avait des livres de sorcellerie, de contes, de légendes, de chapsons; mais surtout il y avait des almanachs!

Je retrouvai toutes mes sensations d'autrefois. Mes transports d'enfant me remontèrent au cerveau, et moi, qui me croyais blasé sur les livres, pour en avoir tant lu, et de si beaux, je me repris à feuilleter pendant une heure, avec des frémissements de gourmet, jusqu'à la moindre plaquette jaune on rouge de cette bibliothèque ambulante. J'en achetai beaucoup, qui sont là aujourd'hui sur mes rayons, à côté des chefs-d'œuvre de toutes les littératures, et que je relis quelquefois, comme on aime à hoire, dans le creux de la main, à la source des champs, après avoir bu du vin de Chypre dans une coupe de cristal.

Malheureusement, on ne rencontra guère de colporteurs à Paris. C'est à peine s'il y viennent une fois par an, pour y refaire leurs provisions épuisées; puls ils se hâtent de fuir, en secouant la poussière de leurs pieds, cette ville inhospitalière, d'où les chasse une civilisation trop avancée. Mais les quais restent aux amateurs de la littérature populaire, et ils y trouveront de quoi se dédommager amplement. Ici et là c'est presque la même bibliothèque.

Que de fois n'ai-je pas fait ce voyage, du pont Saint-Michel au pont de la Concorde, non pour rechercher les livres rares, les éditions princeps, les classiques au rahais, les antiques merveilles de l'art typographique, mais ces humbles petits volumes que méprisent les hibliophiles, ces productions naïves de l'esprit plébéien destinées au lecteur plébéien et auxquelles il ne manque que d'être plus rares, c'est-à-dire d'avoir moins de valeur, pour se payer au poids de l'or!

Ce voyage, lecteur, je suis prêt à le recommencer avec vous. Il est le complément naturel et logique de mes précédentes pages sur les artistes nomades et l'art dans la rue. Suivez-moi donc, si le cœur vous en dit.

Avant d'aborder le principal objet de cette étude, jetons un coup d'œil sur les ouvrages que le peuple s'est en quelque sorte appropriés en les adoptant, bien qu'ils n'aient pas été faits spécialement par lui et pour lui; sur les livres destinés à de plus hautes bibliothèques, et qu'il admet le plus volontiers dans la sienne.

A qui, sinon au peuple, sont destinées ces nombreuses éditions à couvertures jaunes, des chefs-d'œuvre dramatiques de Voltaire, Corneille, Molière et Racine, cotées six ou dix francs et vendues vingt sous? Il y en a de deux genres: le luxueux in-octavo, et le modeste in-trente-deux, mais les deux genres se ressemblent, hélas! par une exécution hâtée, la laideur du papier et la grossièreté des caractères. Ce n'est là qu'une question secondaire après tout, et s'il faut, pour que les chefs-d'œuvre de l'esprit humain soient accessibles au peuple, qui les aime et qui les lit, qu'on les imprime avec des têtes de clous sur du papier d'almanach, je les préfère ainsi à ces éditions splendides, dont l'acquisition n'est possible qu'aux banquiers, qui ne les lisent pas.

A côté de ces grands noms se classent, parmi ceux que le peuple préfère, s'il faut en juger du moins par la place qu'ils occupent aux étalages, le Télémaque, les Fables de la Fontaine, les œuvres de Gessner, Estelle et Galatée de M. de Florian, de l'Académie française, comme dit imperturbablement la couverture, Paul et Virginie, Robinson Crusoé, les Incas, les Nuits d'Ioung, le Voyage sentimental, sans doute à cause du titre qui allèche certaines concupiscences,

car il est peu probable que le marivaudage de Sterne ait de grands attraits pour le campagnard ou l'ouvrier.

Joignez-y les Mille et une nuits, qui doivent séduire toutes les imaginations ardentes et candides, celle du peuple comme celle de l'enfant, les Contes des Fées de tous les auteurs possibles, Gulliver, Don Quichotte, Gil Blas, le Diable boiteux, car tout ce qui parle de l'esprit de ténèbres est le bienvenu dans ces régions, où rien n'a pénétré de notre froid scepticisme; les Lettres persanes, le Petit Buffon moderne, et les Chansons de Désaugiers: vous aurez à peu près l'ensemble des classiques de la bibliothèque populaire.

J'allais oublier les œuvres complètes de l'immortel Ducray-Duminil, et c'eût été dommage.

Le même public lit beaucoup également l'histoire populaire de Napoléon Ier, les Victoires, conquêtes et revers de l'armée française, l'histoire universelle des voyages, celle des naufrages célèbres, et les Cinquante-sept Codes. Il lit même, mais il ne lit pas assez les Vies des saints; malheureusement il lit aussi, et beaucoup trop, le Décaméron de Boccace, et la Physiologie des Voleurs, par Vidocq, cet illustre personnage qui est passé à l'état de type et de symbole dans son esprit, et dont la biographie véridique est un des petits livres les plus recherchés sur la place.

Il me semble qu'il y aurait pour un la Bruyère, dans cette rapide statistique, les éléments d'une sérieuse étude intellectuelle et morale.

A la suite de ces ouvrages, il faut ranger les traités pratiques et spéciaux qui entrent dans la composition de toute case comme de toute balle consciencieusement garnie: les Académies des jeux, Nouveaux cordons bleus et cuisiniers français, le Véritable et parfait bouvier moderne, le Maréchal expert fran-

cais, etc., etc. On trouve même là, qui le croirait? un Manuel du bon ton et de la politesse, publié, il est vrai, par Passard, le plus aristocratique de ces éditeurs populaires, le même aussi, je crois, qui a mis le Langage des fleurs à la portée des plus modestes hourses

Sauf les petits livres satinés de celui-ci et de son confrère Delarue, qui sont presque des intrus dans le domaine que nous étudions, la bibliothèque du bouquiniste et du colporteur se distingue par des caractères communs qui la font reconnaître au premier coup d'œil. La couleur de la couverture, la typographie, le papier y ont un cachet indescriptible auquel on ne peut se méprendre un moment ; la pagination se deroule d'une facon capricieuse, parfois même il n'y en a pas. La table est absente. Des bois splendides, du bon temps des premiers maîtres, illustrent le texte. où s'ébattent d'innombrables coquilles, qui ne respectent pas toujours le titre de l'ouvrage ni même le nom de l'éditeur, J'ai vu M. Gennequin ainé, qui probablement ne tient pas à la gloire, orthographie tantôt Hennequin et tantôt Gennequie.

Ab Jove principium! Dans la bibliothèque du bouquiniste, nul livre ne peut disputer le pas aux almanachs; leurs droits sont légitimes et reconnus par tous. Les almanachs, à cux seuls, remplissent de leurs innombrables variétés plusieurs rayons de ces librairies en plein vent. Chaque année, d'ailleurs, quand arrive septembre, on les voit se prélasser sur toutes les devantures, où il n'y a place que pour eux, rayonner à toutes les vitres des éditeurs, et s'abattre par myriades dans tous les coins du monde civilisé ou non, Vous-même, lecteur, vous en avez un dans votre poche ou sur votre table, n'est-ce pas?

Un almanach! Avez-vous jamais résléchi aux séduisantes promesses que renserme ce simple titre, aux charmantes jouissances que cet ami modeste tient en réserve pour qui a l'esprit et la bonne soi de ne pas se détourner de lui? Je connais des hommes qui n'y ont jamais pensé et que mon apologie étonnera beaucoup, pauvres gens toujours prêts à crier au paradoxe, toutes les sois qu'on met en plein jour une vérité cachée sous le boisseau.

Comment se fait-il qu'en ce siècle de réhabilitation, au milieu de cette croisade générale entreprise par de valeureux écrivains en faveur des génies méconnus et des gloires oubliées, on ait négligé justement une des plus nobles et des plus intéressantes victimes de l'opinion publique? Je ne crains pas de le dire avec un sentiment profond de douleur : il y a là autant d'injustice que d'ingratitude.

Et qu'on ne réponde pas que Matthieu Laënsberg et le Messager Boiteux jouissent d'un renom sans pareil. Cela est vrai; mais ce n'est qu'une célébrité équivoque qui sent la mansarde ou la loge, qui exhale je ne sais quelle fétide odeur de vieux chiffons et de papier gris. On leur abandonne volontiers cette gloire triviele qui ne fait envie à personne; mais ils méritent mieux, et c'est en toute connaissance de cause, en toute impartialité d'esprit, que je crois pouvoir appeler sur l'almanach l'attention des intelligences sérieuses,

Pour moi, je le dis tout haut, j'aime les almanachs d'un amour réel et réfléchi : je les préfère carrément aux chefs-d'œuvre de la métaphysique la plus profonde, de la littérature la plus éclatante, de la poésie la plus fantastique et la plus échevelée, qu'ait enfantés cette féconde et bienheureuse époque. Je les préfère même, et ceci devient plus fort, aux contes

merveilleux de ma Mère l'Oie et aux légendes plus merveilleuses encore de la Bibliothèque Bleue.

Nodier nous a laisse dans un de ses livres le témoignage de son enthousiaste admiration pour les contes de l'errault. L'aventureuse odyssée du l'etit Poucet le faisait pâmer d'aise; les vengeances conjugales de la Barbe-Bleue lui donnaient des frissons; les savantes manœuvres du Chat Botté le jetaient en extase. Vous voyez donc bien qu'à l'abri d'un tel nom, comme Teucer derrière le bouclier d'Ajax, je puis défier la critique; car, je le demande au lecteur impartial qui a le courage de son opinion, qu'est-ce que tous les Perrault du monde près de l'illustre chanoine de Liège, ou de ce Messager Boiteux que la postérité a salué du nom de grand, comme Corneille et Napoléon?

N'en déplaise aux Zoïles, ce titre est parfaitement mérité, et le brave Matthieu y a tout autant de droits que son confrère. Et d'abord, que dire de l'admirable désintéressement, du dévouement inaltérable de ces deux vicillards? Il y a bien longtemps déjà que, s'il cût voulu, l'almanach, devenu gros bourgeois, flânerait sur le devant de sa porte, la pipe à la bouche et les mains dans ses goussets; il y a longtemps qu'il pourrait avoir pignon sur rue et ne plus s'occuper qu'à planter ses choux, à prendre du ventre et à jouir de la vie. Mais l'almanach n'est pas égoiste : son rêve, à lui, ce n'est pas la fortune indolente avec ses loisirs dorés et son luxe inutile; c'est l'instruction et la moralisation du peuple, et cette généreuse utopic, qu'il caresse comme tous les grands et nobles esprits, il ne cessera de la poursuivre avec le courage et la sérénité d'un apôtre.

L'almanach va aussi vite que le progrès moderne. Chaque année il fait un pas en avant ; il s'accroft comme un ruisseau qui devient un grand fleuve; il élargit sa sohère et affermit sa marche. Il a fait des efforts de géant pour monter à la hauteur de ce grand siècle, pour être digne de lui adresser la parole avec l'autorité qui convient à son nom et à ses hautes ambitions. C'est aujourd'hui un réperloire universel; c'est la substance d'une encyclopédic condensée en quelques douzaines de pages. Voyez plutôt : calculs de statistique et d'astronomie, calendriers de toute sorte, aphorismes et sentences de morale, élucubrations culinaires, conseils pour le jardinage et l'agriculture, tableau des foires et marchés, liste des principaux souverains du monde, hygiène et médecine populaires, sciences occultes, anecdotes, romans, bons mots et calembours, énigmes et charades, biographies des personnages célèbres, fragments d'histoire, réflexions philosophiques où toute une époque se trouve résumée et jugée d'un coup d'œil (c'est là surtout le mérite du Grand Messager Boiteux : Bossuct n'a guère plus de profondeur et de concision): tout cela s'y trouve et bien d'autres choses encore dont je ne puis parler. Et quel prix fabuleux se vend ce pandæmonium de toutes les connaissances humaines? On ne le vend pas, on le donne! Vous l'aurez pour deux sous, messieurs! Il faudrait n'avoir pas deux sous dans sa poche pour se refuser un pareil cadeau.

Mais, dira-t-on, le bon marché ne fait rien à l'affaire. Grave erreur : il prouve une fois de plus le désintéressement de l'almanach. C'est là, du reste, une indispensable condition pour tout ouvrage qui veut devenir populaire, et répandre dans les masses les bienfaits de l'enseignement et de l'éducation.

J'aurais dù parler avant tout de la chaleur et de l'énergie de son patriotisme, car personne plus que lui n'est accessible aux sentiments nobles, aux émotions élevées. Il convient pourtant d'observer ici une nuance : Matthieu, en véritable chanoine, est parfois légèrement sceptique et moqueur; il se permet, de temps à autre, de rire en dessous d'un air qui donne à penser; mais au fond il est plein de sincérité et de candeur. Quant au Grand Messager, c'est la franchise et la simplicité mêmes; il ne se refuse pas sans doute le petit mot pour rire, mais il est incapable de déguiser sous une forme railleuse les émotions qu'il éprouve et de plaisanter avec ses croyances. La haine qu'il portait jadis, — avant l'alliance, — à la perfide Albion, avait quelque chose de beau comme l'antique. C'est lui qui a dit alors des Anglais, avec cette brûlante énergie que donne l'amour de son pays :

« Nous savons de bonne source qu'ils en veulent au soleil parce qu'il nous éclaire, »

Mais, depuis, il a su faire à sa patrie le sacrifice de ses opinions personnelles; il a condamné franchement la généreuse erreur de ses préjugés, et l'alliance a trouvé en lui un de ses plus chauds partisans et de ses plus déterminés champions.

L'almanach, un des premiers, raconte au peuple, par la plume et par le burin, tous les faits d'armes de notre armée; il énumère les coups de canon tirés dans une bataille; il compte les morts et les blessés; il donne le portrait des généraux célèbres; il pleure pieusement sur nos braves morts à Djemma; il sonne de la trompette et entonne un vigoureux chant de victoire, quand nos soldats triomphent à Mazagran. — Mazagran, ò nom cent fois béni! que de pages étincelantes de civisme et de poésie, que d'histoires patriotiques, que de réflexions sublimes, quelle mine mépuisable d'inspirations nouvelles tu as fournies à

l'almanach! Cette année-là il était devenu radieux et bavard comme le plus triomphant des tambours; il sentait la poudre à dix lieues à la ronde; il se donnait des airs crânes à faire mourir tous les Bédouins d'épouvante, et brandissait sa bonne colichemarde en se mettant le poing sur la hanche et le chapeau sur l'oreille, à l'instar d'un pourfendeur de géants. On nous a même assuré qu'il s'en était trouvé un qui poussa le fanatisme jusqu'à détrôner saint Vaast pour le remplacer par saint Mazagran dans le calendrier; mais nous n'affirmons rien de ce que nous n'avons pas vu nous-même, et quoique le fait ait certainement tous les caractères de la vraisemblance, nous n'en pouvons garantir la vérité.

La guerre d'Orient a renouvelé récemment ces sources vives d'enthousiasme : Odessa, Bomarsund et Sébastopol ont remplacé Mazagran. Après les batailles de l'Alma et d'Inkermann, on a pu croiré un moment que le Grand Messager Boiteux, malgré sa vieillesse et sa jambe de bois, allait partir pour la Crimée, tant la joie lui avait tourné la tête et réchauffé les humeurs. Quant aux Cosaques, ils prétaient encore plus que les Bédouins aux sanglantes railleries et aux indignations vengeresses.

Mais quelle plume assez éloquente pourra parler dignement de la sagesse et de l'expérience de l'almanach? Qui pourra mesurer l'étendue de son esprit philosophique et moral? Quelquefois grave, souvent plaisant, toujours profond, — aussi bien que le Janus antique, l'almanach, surtout l'almanach de mon ami Matthieu, a deux faces, l'une sercine comme le front d'un penseur, l'autre camarde et grimaçante comme le profil de Scapin. C'est Platon caché sous la bosse de Polichinelle. Les initiés seuls savent percer ce masque et soulever le voile qui couvre le sanctuaire; mais le vulgaire inattentif et grossier, profanum vulgus, passe indifférent lorsqu'il n'est pas dédaigneux: à ses yeux, le philosophe disparaît sous l'astrologue suranné, le savant sous le conteur populaire et badin. Le bon chanoine connaît parfaitement la frivolité de son siècle. Il s'entend à merveille à déguiser la sagesse en habit d'Arlequin, car il sait fort bien que c'est là le seul costume sous lequel elle puisse se montrer en public aujourd'hui, pour peu qu'elle tienne à ne pas être jetée dans le panier aux ordures. Il agit comme ces médecins qui sucrent les remèdes pour les mieux faire avaler aux enfants.

Joignez à tous ces avantages l'originalité pittoresque des gravures, la naïveté dramatique des grandes planches d'histoire et de genre; joignez-y... Mais je n'en finirais pas si je voulais dire tout ce qu'il y faut joindre.

Aussi on a beau se donner des airs superbes et méprisants: tout le monde aime, tout le monde lit l'almanach, et, par mauvaise honte, on n'osc l'avouer. Sa popularité, pour être des plus humbles, n'en est pas moins immense. Il se rencontre partout, depuis le boudoir de la petite-maîtresse, où il se fait petit-maître lui-même, jusqu'à la soupente où niche le portier; depuis l'arrière-cabinet de l'homme d'État, jusqu'à la mansarde enfumée du manœuyre ; depuis le bureau du savant et du lettré jusqu'à la poche du grimaud de six aus qui épèle la Citolégie. Voyez ce gamin passer et repasser devant l'étalage, fasciné, ébloui, l'œil en arrêt devant le livre convoité, tournant et retournant entre ses doigts, d'un air indécis, le décime qu'il destinait d'abord à acheter une brioche. C'est là, mieux que dans la Citológie, qu'il va à apprendre à lire; et qu'il enrichira largement sa mémoire. Et comment aurait-il la force de résister à la tentation, quand tant de gens d'esprit y succombent, et que tel homme empesé, qui aurait haussé les épaules s'il avait jeté les yeux sur ces lignes, ne manque pas de consacrer chaque année sa première dépense à l'emplette d'un almanach?

Je trouve que nos grands écrivains, dans leurs considérations philosophiques sur la marche progressive de l'humanité, notamment M. Guizot, dans ses histoires de la civilisation en France et en Europe, ont eu grand tort de négliger l'influence de l'almanach sur l'éducation sociale du peuple. Il y aurait pourtant là-dessus une belle et profonde étude à faire, et peut-être y trouverait-on le mot de bien des énignics humanitaires, comme eût dit ce bon M. Ballanche. Qui ne sait, en effet, que pour la masse du peuple il n'y a point d'autre bibliothèque possible que l'almanach, surtout dans nos campagnes, où n'ont pas encore pénétré, grâce à Dieu, les romans à bon marché de Crébillon fils et de Pigault-Lebrun? Entrez chez un paysan, dans un village éloigné des grandes routes, l'almanach est le premier livre qui frappera vos regards, sur l'établi ou la corniche de la cheminée. Cherchez bien, et vous finirez par découvrir dans le fond de quelque antique armoire toute une collection soigneusement transmise de père en fils depuis le milieu du siècle dernier. Point d'autres livres, sinon le Paroissien des grands parents et le Catéchisme des enfants de la famille. Quand l'artisan a terminé son repas du soir, dans ce court instant de loisir que lui laissent ses rudes travaux, il arbore les besicles héréditaires et s'absorbe dans la lecture de son ami Matthieu. C'est lui qu'il consulte sur le sort réservé à sa vigne et à sa moisson, sur la guérison

de ses bœufs, de sa femme, de ses enfants; c'est à lui qu'il demande, ces bonnes vieilles histoires de revenants auxquelles il est resté fidèle, ces anecdotes mi-morales et mi-égrillardes, dont il a seul conservé le secret, ces calembours naïfs qui reviennent périodiquement réjouir ses lecteurs, ces plaisanteries sans prétention qui excitent la bruyante hilarité des compères malins et des joyeuses commères.

O almanach, almanach! qui calculera jamais le nombre des cœurs que tu as égayés, des faces que tu as épanouies au coin du foyer domestique? Modeste bienfaiteur, tu semes le contentement, et tu récoltes, sinon l'oubli, du moins une feinte et dédaigneuse indifférence, semblable à ces fées généreuses que notre égoïsme a tuées, et pour qui le plaisir d'obliger s'augmentait du plaisir de rester inconnues.

Toutefois, je dois le dire, il v a almanachs et almanachs, comme il y a fagots et fagots, et j'espère qu'on a pu voir assez que mon admiration ne s'adresse nullement à ces petits livres musqués, pommadés, raffinés, tirés à quatre épingles, qui viennent de Paris; espèces de bâtards faisant les beaux-fils, produits d'une civilisation corrompue, vrais usurpateurs qui n'ont de l'almanach que le titre et le calendrier, et qui lui rendent pourtant hommage en essayant de le contrefaire et de lui voler un nom dont ils ne sont pas dignes, comme le vice rend par l'hypocrisie hommage à la vertu.

Vraiment, je plains ces pauvres Parisiens, à qui l'on en fait si facilement accroire, avec toutes ces drogues sophistiquées qu'ils avalent ingénument sans se douter de la fraude, et qui se figurent sans doute posséder l'idéal du genre dans ees affreux petits volumes beurre-frais et fromage glace, dont les gravures sont prises à l'Illustration ou au Journal pour rire, et les bons mots au Tintamarre ou au Charivari. Tout cela a beaucoup trop d'esprit pour des almanachs. Ces messieurs rougissent de la perruque à queue et du grand gilet majestueux de leurs pères; ils ont remplacé les besicles par le lorgnon, et la tabatière par le panatellas. Ils se présentent au public en gants jaunes et en souliers vernis, se dandinant avec grâce, saluant avec aisance, caracolant dans leurs habits neufs, exhalant un parfum de boudoir qui donne des nausées aux honnêtes gens, de vrais pastiches, en un mot, des roués et des incroyables d'autrefois.

Quelle pitié! des almanachs!

Et cependant qu'est devenue l'honnêteté rustique, la rondeur, la franchise, la sainte simplicité, sancte simplicités, comme vous auries si bien dit, à grand et gros Sainville? Il est bien plus joli sans doute de se poser en don Juan, de grasseyer d'une manière charmante, d'être énormément spirituel, et de papillonner autour des dames à la mode pour leur tenir à l'oreille ces légers propos de fat qui les font rougir et leur plaisent si fort..., dit-on.

Mais tout n'est pas perdu, tant que Bâle, Liége et Strasbourg, tant que Mets, Troyes et Châtillonsur-Seine, leurs dignes succursales, resteront debout. Voilà les citadelles du bon goût et des saines traditions. Honneur donc à ces hommes modestes et simples qui restent fidèles aux progrès du passé, et ne se croient ni le droit ni le pouvoir de faire autrement et mieux que leurs ancêtres! Honneur aux descendants de Michel Nostradamus, de Thomas-Joseph Moult et de Matthieu Laënsberg, et prouvons-leur toute notre sympathie en achetant leurs almanashs!

A l'histoire de ces petits livres, se rattache naturellement celle de la magie, qui y tient une si grande place: et voilà ma transition toute trouvée pour passer à ce répertoire diabolique, à cette bibliothèque infernale, qui forme la partie la plus pittoresque et l'une des plus recherchées de la balle du colporteur. comme des boîtes étalées sur les parapets de la Seine. C'est par centaines qu'on y compte ces livrets qui ont le don de séduire particulièrement le peuple, et où il s'obstine à poursuivre des secrets depuis longtemps disparus. Le mystère attire toujours ; l'obscurité. avec ses visions, vraies ou fausses, nous séduit en même temps qu'elle nous fait peur : nous aimons les vertiges de l'abime et les révélations de l'inconnu. Ils le savaient bien, les rédacteurs de ces livrets magiques, où l'on trouve, embaumée et transmise jusqu'à nous, toute la science occulte des alchimistes et des sorciers du moyen âge.

Mais j'aime mieux croire à leur bonne foi qu'à une spéculation pure et simple. On sent, du reste, dans ces pages, le souffle d'une croyance profonde : ce ne peut être un sceptique qui, dans le Grand Grimoire, a tracé la hiérarchie des esprits infernaux, et nous a donné en détail la liste des diables de tous les ordres, avec leurs noms, leurs qualités et leurs attributions spéciales, sans oublier les généraux, les grands-ducs, les maréchaux de camp et les simples brigadiers. Cet homme était, sans nul doute, un voyant et un illuminé.

Qui n'a eu entre les mains, qui n'a ouvert, et après l'avoir feuilleté curieusement, qui n'a lu plus ou moins les Admirables secrets du grand et du petit Albert. Ce que c'est que la gloire! Albert, un théologien et un philosophe illustre, le digne maître de

saint Thomas d'Aquin, écrit vingt et un volumes infolio sur la dialectique, la physique et la métaphysique, et la postérité n'a gardé de cette œuvre immense que trois ou quatre méchants petits livres extraits de la partie la plus absurde de ses œuvres, ou plutôt des préjugés et des croyances superstitieuses qu'il avait recueillis sans les garantir. Bien plus, il y a des Enchiridions magiques attribués à des papes, et l'un à Honorius III, celui-là justement qui poursuivit la sorcellerie, et même les sorciers, avec tant de vigueur. Est-ce une épigramme? Le diable est si malin!

L'interprétation des songes est une des principales bases de la divination; les traités populaires qui s'y rapportent prennent pour guides Artémidore, Apomazar ou d'autres noms encore plus baroques; car il n'est rien qui affiche plus volontiers la science et qui aime plus à s'affubler d'une armure de citations pédantes, quitte à les arranger à sa façon, que les écrivains favoris du colportage. Je ne veux pas priver mes lecteurs du fin mot de l'onéiromancie. Sachez donc qu'on interprète infailliblement un songe en lui attribuant un sens ou bien analogue ou bien diamétralement contraire à ses apparences, sauf les cas où ce sens n'a nul rapport avec elles. Toute l'onéiromancie est là.

Citons encore les Parfaits oracles des dames et demoiselles, par mademoiselle L. Normand, dont le nom simule assez bien, non sans intention certainement, celui de la célèbre pythonisse du temps de l'empire; les Clefs d'or, les Bibliothèques du destin, les Merveilles du magnétisme, l'Art de dire la bonne aventure, et surtout l'Admirable secret de la poule noire pour faire apparaître le diable à volonté. Je me souviens qu'à peine agé de sept ou huit ans, j'avais découvert ce dernier volume dans le coin d'une armoire obscure de la maison paternelle. Le titre me remulit d'une mystérieuse horreur, et j'allai me cacher à l'écart pour dévorer le livre à mon aise. Mon imagination en resta frappée comme d'une vision surnaturelle : elle fut tout le jour en proje à une espèce de cauchemar, où elle voyait tourbillonner, superbes et grimacants à la fois, le regard plein de menaces et de splendides prontesses, tous les diables de Goya et du Dante, avecleurs cornes, leurs queues, leurs pieds fourchus. J'associai un de mes camarades, le plus brave, à ma lecture et à mes projets; nous formames tous deux des plans gigantesques, des rèves d'omniscience, de pouvoir universel et de richesses sans bornes. Nous ctions ambiticux, - qui ne l'est à cet age? - et, nouveaux Faust, ne voulions rien moins obtenir du diable, après l'avoir contraint à nous apparaître, que la baguette magique des sorciers du moyen âge, et le don ardemment convoité de lire dans les pensées les plus secrètes, de franchir l'espace à notre gré, et de nous rendre invisibles comme cet Ismen dont j'avais vu l'histoire dans le poëme du Tasse.

Mais, pour arriver à ce résultat magnifique, il fallait une poule noire, et nous ne la trouvâmes pas. Sans quoi, nul ne peut dire ce qui serait advenu.

Quand, plus tard, je révélai l'espérance que j'avais osé concevoir, M. le curé me gronda sévèrement, et l'instituteur se moqua amèrement de moi, de sorte que je restai tout honteux de ma crédulité. Ils avaient raison sans doute; mais, en vérité, j'étais bien excusable : dans ces livrets, qui sont les manuels didactiques de la sorcellerie, tout, depuis le titre jusqu'à ces gravures sur bois si naïvement ef-

frayantes; depuis le frontispice, où l'on a prodigué les lettres rouges, de la couleur du sang et du feu, jusqu'aux paragraphes les plus insignifiants, qui sont hérissés de textes grecs, latins, hébreux, à travers lesquels se déroulent des phrases d'un argot satanique, d'autant plus épouvantable qu'il est impossible de le comprendre, - tout, dis-je, semble calculé savaniment de manière à frapper de terreur l'esprit le plus froid, pour peu qu'il soit jeune et candidé. Comment trouvez-vous, par exemple, le titre suivant, encadré dans des vignettes de circonstance : Histoire curieuse et pittoresque des sorciers, par le révérend père dominicain Mathias de Giraldo, anclen exorciste de l'Inquisition, revue par M. Fornari, professeur de philosophie hermétique à Milan? - J'aime beaucoup aussi l'Art de tirer les cartes, par Aldegonde Perenna, sibylle provençale. Voilà des noms qui ont la physionomie de leur emploi.

Ces ouvrages, écrits par des auteurs inconnus, rédigés dans un obscur galetas, sur une table graisseuse, par quelque petit vieux, sale et mal peigné, dont le style est à la hauteur du papier qui reçoit ses élucubrations et des bois primitifs qui illustrent le texte, renferment souvent de vrais drames, des tableaux d'une familiarité grandiose, des légendes tour à tour charmantes et terribles. Lisez, dans les Curieuses et nouvelles prédictions de Michel Nostradamus, la page où l'historien raconte l'ouverture de la tombe du prophète, et si, à cette narration d'une simplicité monumentale, le frisson de l'épouvante ne vous parcourt pas tout le corps, c'est que vous êtes destiné à vivre et à mourir sans le moindre sentiment du beau.

Cent vingt-sept ans étaient écoulés depuis que Michel Nostradamus s'était inhumé tout vivant dans son sépulcre, chez les révérends pères cordeliers de Salon. Quoiqu'il eût gravé en lettres ineffaçables sur la pierre de son tombeau : « Malheur à qui m'ouvrira! » à la fin, la curiosité l'emporte, et on accorde grâce entière à deux hommes condamnés au dernier supplice, à condition qu'ils tenteront cette entreprise eux-mêmes. Mais à peine y ont-ils touché, qu'ils sont renversés roides morts.

"On entendit un bruit épouvantable; de suite on vit le prophète Nostradamus sur une chaise de bronze, une plume d'airain à la main, au visage frais et pensif, et un tableau d'ivoire où on lisait cette sentence: Toi qui me'vois, garde-toi de me toucher; car si tu le fais, tu es perdu.

Ne croirait-on pas our une page des Niebelungen, un écho de ces épopées primitives à travers lesquelles passe le souffle de tout un peuple et de touteune époque; qui semblent écrites par une race entière, parce qu'elles sont l'œuvre d'un homme vivant de la vie et des croyances de la foule, et en qui s'est résumé, comme en un symbole, le génie instinctif de cette race? C'est là, pour qui sent et réfléchit, un caractère incontestable qui désigne ces petits livres à la plus sérieuse attention; en les lisant, vous diriez que c'est l'inspiration collective des masses populaires qui les a dictés, tant ils offrent l'expression vraie et frappante de leurs joies et de leurs douleurs, de leurs espoirs et de leurs craintes, de leurs croyances, de leurs instincts, de leurs vertus, de leurs faiblesses. Prêtez l'oreille, et vous entendrez la grande voix plébéienne, si forte et si poétique jusqu'en ses bégavements, qui dicte à l'humble scribe les pages de son manuscrit. Ce scribe, je me le représente volontiers, toujours le même, chauve, recueilli, have

ct blème, semblable aux vieillards fantastiques qu'affectionnait le pinceau de Rembrandt: il écrit dans la pénombre d'une chambre obscure, pleine à la fois, comme les salles des châteaux d'Anne Radcliffe, comme toutes celles qui sont prédestinées aux sabbats des revenants, de bruits mystérieux qui font frissonner et d'un silence formidable qui fait peur; décorée d'emblèmes surnaturels, de crapauds morts et grimaçants, de mornes squelettes, de lézards et de crocodiles empaillés; à la sombre lueur d'une lampe vacillante, qui ne fait que prêter aux objets des formes plus bizarres et de nouvelles terreuts.

Je ne m'étendrai pas sur la nécromancie, la chiromancie, la cartomancie, la divination — par les songes, comme elle se pratiquait chez le peuple de Dieu, et par le marc de café, comme elle se pratique encore chez les Orientaux. Je n'enseignerai point à mes lecteurs le secret de la composition des pactes, de la verge foudroyante et du triangle cabalistique : c'est là une science terrible à laquelle je ne veux point toucher du bout du doigt, par prudence, de peur de me brûler jusqu'à la moelle des os. Je conseille seulement à quiconque est friand d'autographes d'examiner la signature authentique et la griffe de Lucifer accompagnant, en tête du Véritable drayon rouye, les approbations d'Astaroth et du premier ministre Lucifugé Rofocale. Le nom de Salomon, cet Hermès canonique des sciences occultes, qu'on retrouve partout, chez les Juiss et les francs-maçons, dans la Bible et les Mille et une nuits, reparaît à chaque page en ces livres de l'autre monde. Il domine tous ces récits, se mèle à tous ces préceptes étranges, et semble illuminer de sa splendeur ces songes ténébreux de la peur et de la fantaisie que réprouve une raison sévère, mais qui sourient à la crédulité du peuple et à l'audace de ses superstitions poétiques.

C'est surtout dans une autre catégorie qu'il faut chercher ces récits légendaires que, sans ombre de plaisanterie, je ne craindrai pas de qualifier d'admirables, lls ne le sont pas tous, c'est vrai; néanmoins, il y en a beaucoup dans le nombre à qui l'on peut courageusement appliquer une parcille épithète. Je veux parler de tous ces bons vieux contes, de ces romans surannés qui pullulent dans les campagnes, grace aux bienfaits du colportage. Sceptiques, lisez cette petite histoire de Gargantua, imitation en langue moderne de la Chronique gargantuine, qui avait paru quelques années avant l'ouvrage de Rabelais, dont elle est comme le premier germe; lisez Jean de Paris, une histoire pleine à la fois d'esprit et de candeur; Jean de Paris, avec son sel gaulois, ses vaillantes goguenardises, son chauvinisme caustique, s'exercant déjà aux dépens de nos voisins d'outre-mer, dont le roi est sans cesse en butte aux bons tours du héros français. Lisez Robert le Diable et Richard sans peur, ces merveilleuses traditions toutes palpitantes d'une horreur infernale, tout impréguées d'une terreur mystérieuse et surnaturelle. Mon Dieu! je sais bien que vous y trouverez des naivetés singulières, des anachronismes monstrueux qui peuvent prêter à rire aux personnes érudites et même à celles qui ne le sont pas. Qu'est-ce que cela prouve? Des naïvetés? Il y en a tant dans Homère! Des anachronismes? Véronèse et Shakspeare en fourmillent. Ce n'est que par ses qualités, et non par ses défauts, qu'on doit juger un livre. Les plus grands parmi les

artistes et parmi leurs ouvrages ne sont pas toujours les plus parfaits: les auteurs du Cid, d'Othello, de la Divine Comédie, cette radieuse trinité du génie poétique, sont descendus parfois aussi bas dans le mauvais goût que Chapelain ou que le Marini; mais, l'instant d'après, ils se vengeaient de leur chute en se relevant jusqu'à une hauteur où il n'est donné qu'aux aigles de pouvoir les suivre.

On trouvera peut-être que ce sont là de bien ambitieuses considérations d'esthétique, à propos de Robert le Diable et de Richard sans peur. Mais le plus grand poëte de l'Italie moderne. Manzoni, n'a pas été si superbe : il a jugé Robert le Diable assez bon pour s'en inspirer; il a tiré de ce fumier l'or d'un des plus admirables épisodes des Promessi Sposi. On se rappelle sans doute cette terrible figure de l'Innominato, qui rayonne d'un si sombre éclat à côté des figures paisibles de Charles Borromée et du bon curé Abbondio. Rapprochez l'Innominato de Robert : ce sont les mêmes traits, la même physionomie, presque les mêmes aventures : l'air de famille est visible à ne pouvoir s'y méprendre. Comme Robert, l'Homme sans nom est un grand coupable, un être souillé de crimes et de sang, un vautour retiré dans son aire, d'où la terreur de sa renommée plane sur tous les lieux d'alentour; comme lui, on le prend pour un esprit de ténèbres déguisé sous la forme humaine, tant sa perversité semble satanique, tant l'épouvante qu'il inspire a quelque chose de surhumain, de sinistre et de mystérieux! Comme lui, enfin, ce scélérat finit par se laisser toucher de la grâce, à la voix d'un ministre de Dieu, et par expier sa vie passée dans les rigueurs de la pénitence. L'imitation est flagrante et incontestable; je ne le dis pas pour rabaisser Manzoni, je le dis pour relever Robert le Diable. Bien d'autres, comme Manzoni, ont puisé à cette grande source, dont les pédants seuls ne connaissent pas le prix; les plus grands poëtes de l'Allemagne et de l'Angleterre, Walter-Scott, Burns et Thomas Moore; Ühland, Burger, Schiller et Gæthe, n'ont pas dédaigné d'y prendre leurs meilleures inspirations, et c'est en France, au Languedoc, dit-on, que ce dernier est venu emprunter la chanson qu'il met sur les lèvres de Marguerite dans son eachot. Nos poëtes mêmes semblent enfin comprendre, après un trop long dédain, de quelle ressource peut leur être la poésie populaire, pour renouveler et rafraichir la poésic savante, et c'est bien certainement là que Brizeux a trouvé quelques-unes de ses plus ravissantes mélodics.

Sans doute il y a un bon nombre de ces romans populaires dont les auteurs furent des écrivains célèbres au temps passé, ou des gens de lettres peu connus, mais qu'une certaine instruction avait préparés à l'art d'écrire, et qu'on ne peut, par conséquent, rattacher directement à la série que nous étudions. Tels sont, entre bien d'autres, l'Histoire des quatre fils Aymon, véritable épopée (si pleine de charme pour la généreuse imagination de l'enfance), écrite par la plume savante de Huon de Villeneuve, et qui porte les traces des vicilles haines-de la féodalité contre le pouvoir royal; Jean de Calais, œuvre de la fille du comédien Paul Poisson; les trois Bossus de Besancon, imitation évidente du vieux poëte Durand, et ce charmant récit de Geneviève de Brabant, que chacun de nous a vu, arrangé en prose et en vers, par le burin et par le pinceau, dans les livres comme sur les théâtres des foires publiques, et dont le premier honneur revient à un jésuite, conseiller et aumônier du roi Louis XIV. C'est là que gît la principale difficulté de cette étude. Mais la plupart ont été écrits par une main inconnue et certainement peu lettrée : cela se sent et se devine. Ceux mêmes qui ne portent pas au front ce visible cachet d'une origine toute plébéienne ont du moins été, par la suite, revus, corrigés, accrus par l'imagination populaire, profondément modifiés et transformés peu à peu par quelques artistes d'en bas, qui ont voulu les accommoder à l'esprit de la masse, — comme par le lent et continuel travail du temps, qui les a de plus en plus dépouillés de tout fard et de tout artifice, pour les laisser parés de leurs seules grâces naturelles. Tous, en outre, destinés à la foule et adoptés par la foule, qui s'y est reconnue comme en un miroir, ayant reçu le droit de bourgeoisie de cet auditoire ardent et mobile qui sentait dans leur voix un écho de la sienne, ont fourni au génie populaire des thèmes sur lesquels il s'est largement exercé, qu'il a traités à sa guise, où il a jeté, ainsi qu'en un moule fait d'avance, toute sa verve naïve, toute sa puissance dramatique. Par là, du moins, ils rentrent donc encore dans le sujet qui nous occupe.

A côté des romans que j'ai déjà nommés, au-dessous toutefois, je rangerai l'Histoire de la belle Hélène de Constantinople, qui abonde en inventions historiques des plus réjouissantes; l'Histoire de Valentin et Orson, ouvrage amusant, plein d'émotions singulières, où le nain Pacolet fait des siennes d'un bout à l'autre, et puis celle de Pierre de Provence et de la belle Maguelonne, qui offre de l'intérêt dans sa naïveté. Mais tout cela doit s'effacer devant un mince récit que je voudrais pouvoir citer en entier. Je

ne sais rien, en effet, de plus beau, parmi ces myriades de traditions merveilleuses dont les poëtes de tous temps et de toutes nations ont bercé notre esprit. que celle du Bonhomme Misère, légende cosmopolite du reste, que M. Mérimée a recueillie lui-même dans le royaume de Naples, et qu'il a racontée, avec quelques variantes et quelques additions, sous le titre de Federigo. Le dirai-je? j'aime mieux la simplicité naïve de l'original populaire : on sent percer le scepticisme et poindre un sourire contenu sous la candeur recherchée de l'écrivain, qui semble s'étudier à dire un conte de fées à des enfants; malgré tout son talent de peintre et de narrateur, il n'a pu arriver à produire l'effet de ce simple canevas, d'où le style et l'art sont absents peut-être, mais où la croyance respire à chaque ligne, en son enthousiasme paisible et fervent.

Ce livret a pour titre: Histoire nouvelle et divertissante du bonhomme Misère, qui fera voir ce que c'est que la misère, où elle a pris son origine, comme elle a trompé la Mort, et quand elle finira dans le monde. par M. Court-d'Argent. Un jour saint Pierre et saint Paul, errant sur cette terre, se rencontrent dans un village par une grande pluie : toutes les portes se ferment devant eux, sauf celle du bonhomme Misère. Il n'a pas grand'chose à leur offrir; mais le peu qu'il a, il l'offre de bon cœur, en cordial et franc compagnon. Ses hôtes lui promettent de prier Dieu pour lui, et l'engagent à former quelque souhait particulier. Misère, dont un voisin gourmand vient de dévaliser le poirier qui pourvoit à sa chétive subsistance, ne voit rien autre chose à demander, sinon qu'une fois monté sur cet arbre, on n'en puisse descendre sans sa permission.

Les voyageurs partis, le voleur revient à la maraude, et se trouve bien piteux, une fois la moisson faite. de ne pouvoir bouger des branches du poirier enchanté. Misère, qui l'épiait, accourt aussitôt, et se dédommage à son aise, en faisant des gorges chaudes de l'infortuné. Il va même jusqu'à feindre d'aller chercher du bois pour le rôtir à petit feu. Pendant l'absence de Misère, quelques voisins accourent aux gémissements du voleur, montent pour le délivrer, et restent cloués eux-mêmes sur les branches, de sorte que Misère, en revenant, les trouve tous entassés sur son poirier les uns à côté des autres. Mais, comme c'est un homme juste avant tout, il écoute les explications de ces nouvelles victimes et les délivre; après quoi, touché d'entendre le voleur qui lui criait : Au nom de Dieu, faites-moi descendre, je souffre toutes les misères du monde, » il le délivre également.

Personne dès lors n'ose plus approcher du poirier; et, a depuis ce temps, il en fait lui seul la récolte complète.

Mais Misère devenait vieux. Un beau jour, la Mort s'en vient frapper à sa porte.

" Soyez la bienvenue, " lui dit-il.

La Mort, peu habituée à un semblable accueil, ne cache pas son étonnement de le trouver si résolu.

Pourquoi me seriez-vous peur? lui répond le bonhomme. Quel plaisir ai-je dans cette vie? Je n'ai ni semme ni ensants, pas un pouce de terre vaillant, excepté cette petite chaumière et mon poirier. Cet arbre est la scule chose à laquelle je me sois attaché, et je ne vous demande qu'une grâce, c'est de m'en laisser manger encore une poire avant de mourir. »

La requête paraît trop raisonnable à la Mort pour être refusée. Misère passe dans la cour, choisit de l'œil le fruit qu'il préfère, et prie la Mort de lui passer sa faux pour l'abattre.

- « Cet instrument-là ne se prête pas, répond-elle. Jamais un bon soldat ne se laisse désarmer. Monte sur l'arbre et cueille la poire.
  - Bon, si j'en avais la force.
  - Eh bien, voyons, j'y vais monter pour toi. »

La Mort grimpe, cueille le fruit et reste clouée à la même place : elle a beau tempêter et se répandre en affreuses menaces, le bonhomme la laisse dire et s'applaudit de sa ruse. Elle déclare qu'elle va faire mourir le poirier :

« Si vous faites ce coup, dit Misère, je vous proteste, sur tout ce qu'il y a au monde de plus sacré, que, tout mort que soit mon arbre, vous n'en sortirez jamais que par la permission de Dieu. »

Bref, la pauvre Mort est obligée de promettre qu'elle le laissera en repos et ne viendra pas le revoir jusqu'au jour du jugement universel. C'est alors seulement qu'il la laisse descendre.

La Mort a tenu parole; et, quoique souvent elle fasse rage jusque dans la petite ville du bonhomme Misère, elle se contente de passer devant sa porte sans oser entrer pour lui demander des nouvelles de sa santé, et Misère vivra toujours tant que le monde sera monde.

A côté de cette légende, il faut placer celle du Juif errant, mystérieux personnage qui s'est fait appeler tour à tour Cartaphilus, Joseph (de son nom de baptème), Ahasvérus et Isaac Laquedem. Il se montrait souvent avant l'an mil; mais depuis, l'affaiblissement de la foi a diminué de beaucoup le nombre de ses apparitions. La dernière fois qu'il apparut, ce fut à des bourgeois fort dociles de Bruxelles, en Brahant, le 22 avril 1774. Dans le livret populaire, le Juif errant raconte une histoire qu'il a lue autrefois sur un vieux parchemin (1), et où il y a, sous une forme naïve et avec une simplicité touchante, une signification symbolique des plus élevées.

Adam, sur le point de mourir, envoie son fils Seth prier l'ange qui garde le paradis terrestre de l'v laisser entrer encore une fois avant sa mort, L'ange n'y neut consentir: sculement il fait voir de loin à Seth ce charmant lieu de beauté, et celui-ci est saisi d'un si profond regret qu'il se met à pleurer. L'ange lui donne trois pépins du fruit de l'arbre défendu et lui recommande de les placer sous la langue de son père quand il l'enterrera. Seth obéit, et après la mort d'Adam on voit pousser sur sa tombe trois arbres qui portent des fruits fort beaux d'apparence, mais amers et sablonneux quand on les goûte. C'est dans un lieu voisin que Jérusalem a été bâtie. Ces arbres étaient sur une montagne qui s'est appelée depuis le Golgotha. Le père d'Hérode les fit abattre pour déblayer cet espace, destiné au supplice des malfaiteurs, et ce sont eux qui ont servi de matériaux pour fabriquer la croix où Jésus-Christ racheta les péchés du monde.

La complainte de ce même Juif errant, ce chant universel qui a obtenu une célébrité supérieure à celle de l'Iliade, — car le peuple la connaît aussi bien que les savants, et il n'est peut-être pas un de nous à qui il n'arrive de se surprendre parsois encore fredonnant quelques réminiscences de cette mélancolique can-

<sup>1</sup> Ce vieux parchemin est peut-être le Mystère d'Adum et d'Ére, petit in-folio gothique, avec gravures sur bois, en l'on trouve en effet cette histoire, aussi bien que dans le Mystère du mariage d'Isaac et de Rebecque.

zone, — n'est-elle pas, dans ses grâces négligées et ses atours peu corrects, un petit chef-d'œuvre dramatique, plein d'émotion et de saisissante éloquence? L'air lui-même semble, par son rhythme douloureusement monotone, vouloir rendre avec plus de vérité l'infatigable tristesse et la marche éternelle du pauvre Juif errant. Et ici, remarquons en passant l'alliance intime de la poésic populaire avec le chant. Si on veut la comprendre, il ne suffit pas de la lire, il faut la fredonner. Paroles et modulation ne font qu'un corps et qu'une âme : la musique explique et complète la poésie, dont certains détails même, en particulier les refrains, n'existent souvent que pour elle, et n'ont qu'une pure valeur musicale.

Ces complaintes ne peuvent inspirer les mêmes soupcons que les romans populaires aux défiances de la critique. Il devient évident pour quiconque en lit trois ou quatre vers de suite qu'elles n'ont eu certainement pour auteurs que des esprits incultes auxquels l'art était lettre close. Cependant, que de perles rares, dans ces Noëls et Cantiques spirituels, qu'essayera d'imiter le sceptique la Monnoye en son patois bourguignon, petits tableaux naïfs où la figure de l'enfant-Dieu, souriante et familière, se détache dans un cadre rustique, ici jouant avec la barbe des Mages qui l'adorent, là s'amusant à faire jaillir avec ses mains l'eau du bain où l'a plongé sa mère; - dans les complaintes de Geneviève de Brabant, de Saint Hubert, de l'Enfant prodique, de Joseph vendu par ses frères, d'Henriette et Damon, etc. Qu'on me permette de citer quelques strophes de la complainte de Saint Nicolas, qui, comme a pu le dire avec justice Gérard de Nerval, est une ballade d'Uhland, moins les beaux vers :

Ils étaient trois petits enfants Qui s'en allaient glaner aux champs.

S'en vont un soir chez un boucher:

— Boucher, voudrais-tu nous loger?

— Entrex, entrex, petits enfants,
ll y a de la place assurément.

Ils n'étaient pas sitôt entrés Que le boucher les a tués, Les a coupés en petits morceaux, Mis au saloir comme pourceaux,

iept ans après, saint Nicolas entre chez le boucher lui demande à souper. Le boucher lui offre du ibon qu'il refuse : saint Nicolas lui dit :

> Du petit salé je veux avoir Qu'il y a sept ans qu'est dans le saloir. Quand le boucher entendit cela, Hors de sa porte il s'enfuya.

Boucher, boucher, ne t'enfuis pas;
Repens-toi, Dieu te pardonnera.
 Saint Nicolas posa trois doigts
Dessus le bord de ce saloir.

Le premier dit : — J'ai bien dormi. Le second dit : — Et moi aussi. Et le troisième répondit : — Je croyais être en paradis.

Lette fin est charmante : les frères Grimm n'ont a recueilli de plus gracieusement beau que ce reingénu des merveilles de la Légende dorée. Ce ne t pas des vers, je le veux bien, mais c'est de la sie.

Et ne croyez pas que ce soient là des exceptions et phénomènes. Les plus prévenus seraient étonnés la quantité d'or brut qu'on peut trouver dans ces gothiques recueils de la poésie, qui sont les délices des villageois et la fortune du colporteur, comme ils seront stupéfaits sans doute de voir qu'il n'est pas une contrée, pas un village, pour ainsi dire, qui n'ait fourni quelque pièce remarquable à ce Recueil des chants populaires, si severe pourtant dans ses . éliminations, qui se poursuit sous les auspices du ministère de l'instruction publique. Nulle chronique n'est plus profondément emprointe du sentiment national. Nulle part le peuple ne revit plus complétement de sa double vie intime et historique, et Montaigne et Molière, deux grands esprits de trempe si diverse, avaient bien raison, quoique en des siècles peu préparés, de se réunir dans un égal sentiment d'admiration pour cette poésie. Des classiques rigides, comme Malherbe et Addison, des savants et des philosophes, comme Gærres et Herder, se sont sentis émus par elle, aussi bien que les frères Grimm et Adam Mickiewicz.

Il n'est pas jusqu'à ces couplets sur les grands criminels contemporains, Fualdès par exemple, sur les vols et les assassinats fameux, qui se vendent dans les campagnes aux jours de foire, où l'on ne trouve quelque entente naturelle des effets, du pathétique, où il n'y ait je ne sais quelle émotion pénétrante, accompagnée de ce sombre, pour parler comme d'Arnaud-Baculard, qui eût fait pâmer d'aise l'auteur du Comte de Comminges et des Épreuves du sentiment,

J'ai tant tué de petits lapins blaucs
Que mes souliers sont pleins de sang.

— T'en as menti , faux traitre!
Je te ferai connaître.
Je vois à tes pâles couleurs
Que tu viens de tuer ma sœur.

Tout le monde connaît au moins quelques-unes de ces complaintes d'une simplicité si dramatique et d'une réalité si poignante, qui font frissonner d'effroi, dans la bouche des rapsodes errants, les populations des campagnes. Jamais tragédie ne produisit plus d'effet que ces grands drames de la cour d'assises chantés par des poêtes anonymes. Ce génie instinctif de la mise en scène, cet art de disposer heureusement les effets de manière à exciter la terreur ou à soulever le rire, est tout à fait particulier au peuple. Il devinc vite et surement les côtés les plus sinistres ou les plus ridicules d'une chose, ceux qui frappent le plus fortement l'imagination publique; il sait les choisir et les grouper avec une adresse qui, pour paraître assez grossière à nos charpentiers en titre, n'en est pas moins des plus frappantes. Qu'on observe, par exemple, avec quelle promptitude, avec quelle justesse, avec quelle pittoresque sagacité il décerne les surnoms et les sobriquets!

Je voudrais dérouler sous vos yeux les strophes des Noci de la Bourgogne (les vrais), des vaudevires normands, des guerz de la Bretagne, des rondes et villanelles gasconnes, des chansons provençales, non point de celles qu'égrena dans l'harmonieux patois du pays la muse mi-populaire, mi-savante, des Despourrins et des Gaston Phœbus, des Jasmin et des Goudouli, mais de celles qui naquirent on ne sait d'où, on ne sait de qui, ou plutôt qui sont nées toutes seules, comme l'écume du flot, voix parties de la foule et qui retournent à la foule, dédaignées des savants, mais écoutées avec ravissement par le poête qui passe.

La langue harmonieuse et l'imagination favorisée du Midi ont produit les plus beaux de ces petits chefsd'œuvre anonymes : j'ai lu des chansons amoureuses du Languedoc d'une poésie tellement élevée et tellement délicate, même dans l'expression, qu'on les croirait sorties de la plume de Pétrarque, — ou du coiffeur Jasmin.

Si je ne craignais de donner à ces simples pages un développement qu'elles ne comportent point, que ne pourrais-je emprunter aux recueils divers de La Villemarqué, de Fauriel, de don Manuel Mila, des frères Grimm, de Herder, de Gærres, de MM. Paulin Paris et Leroux de Lincy?

Robert Burns et Nodier eussent prêté l'oreille avec extase aux chants joyeux des jeunes filles et des gars de ma bourgade natale, dansant en rond, les soirs de dimanche, sur la grande route. Cela sans doute traite fort cavalièrement la syntaxe; cela ne se doute guère de ce que c'est que la rime riche; cela donne, à chaque vers, de terribles crocs-en-jambe à la prosodie, et les élisions faciles n'y manquent pas plus que les hiatus hasardés et les liaisons capricieuses; mais cela a le charme du vagissement de l'enfant et du gazouillement de l'oiseau.

C'est le sentiment qu'il faut aller chercher, l'inspiration primitive qu'il faut démèler-sous cette grossière écorce de la Muse plébéienne; car c'est là, après tout, ce qui fait la valeur de la poésie, et, comme l'a dit André Chénier:

L'art ne fait que des vers, le cœur seul est poëte.

Ces ballades populaires varient à l'infini de caractère et de physionomie. Ce sont, tantôt une simple ronde malicieusement naïve, comme les suivantes:

<sup>1</sup> Revue des Deux Mondes, 15 août 1853, article de M. Audiganne.

Nous étions trois filles Bonnes à marier, etc.;

Il était une bergère, Et ron, ron, ron, petit patapon, etc.;

ou bien celle qu'on chante, les dimanches, dans certains villages lorrains, et dont le refrain retentit comme un éclat de rire, sur une modulation agaçante et railleuse:

> Ah! ah! ah! je l' vais dire, Gai, gai, gai, je l' dirai;

et celle-ci, que je prends encore à la mème source :

Ah! ah! Cécilia!

Mon pèr' n'avait d'enfant que moi, (bis) Dessus la mer il m'envoya; Sautez, mignonn' Cécilia! Ah! ah! ah! ah!

Ah! ah! ah! ah! Ah! ah! Cécilia!

Dessus la mer il m'envoya. (bis) Le batelier qui me passa.... Sautez, miguonn' Cécilia! Ah! ah! etc.

·Le batelier qui me passa (bis)

Me dit : La belle, embrassez-moi.

Sautez, etc.

"Oh! non, monsieur, je n'oserais, lui répond la belle; car mon papa me battrait, s'il le savait. — Et qui le lui dirait? " reprend le batelier:

> Seraient-ce les oiseaux du bois? (bis) Mais les oiseaux ne parlent pas, Sautes, etc.

-- Mais l'oiseau dit en son latiu (bis: Que les hommes ne valent rien; Sautez, etc.

Que les hommes ne valent rien; (bis). Les demoiselles, c'est tout bien. Sautez, etc.

Le premier dimanche de mai, toujours en Lorraine, les jeunes filles des villages voisins se rendent au chef-lieu du canton, vêtues de blanc, en tête la plus jolie parmi les plus petites, tout enguirlandée de rubans et tenant en main un bouquet d'aubépine. Elles entrent dans chaque maison pour y recueillir quelque offrande, se disposent en ovale, et celle qui porte le bouquet se promène lentement au milieu d'elles, faisant la révérence à chaque fois que revient le nom de Dieu ou celui de la Vierge, tandis que ses compagnes chantent sur un rhythme vif et langoureux à la fois, la chanson du Joli mois de mai:

En allant promener aux champs, J'y ai trouvé les blés si grands. Les aubépines florissant, En vérité, (bis) C'est le mois, le joli mois, C'est le joli mois de mai.

Dieu veuill' garder les vins, les blés, Les jeunes filles à marier, Les jeun' garçons pour les aimer! En vérité, (bis) C'est le mois, le joli mois, C'est le joli mois de mai.

La poésie de cette complainte a grand besoin d'être complétée par l'intention, l'inspiration première. et la mise en scène, dont il est juste de lui tenir compte.

Ou c'est quelque gausserie satirique, comme celle-ci, que je traduis littéralement d'une vieille chanson lorraine, du reste assez mal rimée:

## AUX GENS DE LA VILLE

Je ne portons point de beaux habits, Je n'avons jamais q' celui des champs, Je n' sommes pas habitants de la ville; Mais je n' devons rien aux marchands,

Si v' avez les cheveux pleins de poudre, Ah! ne v's estimez pas tant : Le mennicr de notre tillage Les a bien dix fois plus blancs.

Si v's avez des beaux plumages, Ne faites pas tant les arrogants: Les dindons qui sont dedans nos cages En ont bien trente fois autant.

Si v'avez une belle famille, Ne faites pas tant les pédants: Nous, je ne sommes pas de la ville, Mais je somm'pères de nos enfants.

Il faut remarquer, en passant, avec quelle prédilection les campagnards se moquent de ceux de la ville. C'est là un sujet d'intarissables plaisanteries durant les veillées d'hiver, et chacun a son histoire ou son trait sur tel beau monsieur de Paris qui confondait le blé avec les pommes de terre, qui prenait les choux pour des artichauts; croyait que les navets et les carottes étaient en dehors du sol, et que le grain poussait sur les arbres.

Mais revenous.

Tantôt c'est une romance sentimentale et rêveuse, toute parfumée de cette fleur bleue de l'idéal, découverte par H. de Balzac; ou bien charmante et coquette en ses gracieuses allures, comme la suivante, sur un motif qui revient très-souvent dans la poésie populaire:

Si j'étais hirondelle, Que je puisse voler, Sur votre sein, la belle, J'irais me reposer;

## et celle-ci encore :

Enfin vous voilà douc, Ma belle mariée; Enfin vous voilà donc A votre époux liée Avec un long fil d'or Qui ne rompt qu'à la mort!.

Tantôt c'est un petit poëme fantasque, dont le héros est un soldat qui épouse une princesse, et dont les descriptions semblent empruntées aux Mille et une nuits; ou, comme dans les Filles de la Rochelle, un

Les Instructions de M. Ampère sur la poésie populaire de la France offrent une variante bien grave et bien élevée de la même chanson. Voici le début :

Rossignolet des bois, rossignolet sauvage, Rossignolet d'amour qui chante nuit et jour,

Il dit dans son jargon, dans son joli langage: Filles, mariez-vous, le mariage est doux.

Nous sommes v'nus ce soir du fond de nos bocages Vous faire compliment de votre mariage, A monsieur votre époux aussi bien comme à vous....

Il me semble qu'il faudrait diviser chacun de ces vers en deux.

int de vengeance, une plainte lamentable; quelques une raillerie inspirée par la misère des pauvres is et les oppressions des seigneurs; ou bien enfin è nénie lugubre dont le rhythme plaintif accroît fet singulier. Telle est la chanson ou plutôt le me sur la mort de Jean Renaud que cite encore rard de Nerval dans ses Vieilles ballades franses. Jean Renaud revient de la guerre au moment sa femme est accouchée d'un petit. Il est mount, et, vers le minuit, il rend l'âme. L'accouchée veille:

Ah! dites, ma mère, ma mie, Ce que j'entends pleurer ici? — Ma fille, ce sont les enfants Qui se plaignent du mal de dents.

- Ah! ditcs, ma mère, ma mie,
  Ge que j'entends clouer ici?
  Ma fille, c'est le charpentier
  Qui raccommode le plancher.
- Ah! dites, ma mère, ma mie,
  Ce que j'entends chanter ici?
  Ma fille, c'est la procession
  Qui fait le tour de la maison.
- Mais dites, ma mère, ma mie,
  Pourquoi donc pleurex-vous ainsi?
   Hélas! je ne puis le cacher:
  C'est Jean Renaud qu'est décédé.
- Ma mère, dites au fossoyeux Qu'il fasse la fosse pour deux, Et que l'espace y soit si grand Qu'on y renferme aussi l'enfant.

On peut lire la même chanson, avec des variantes asses nomuses, dans les Instructions de M. Ampère sur la poésie popure. Je préfère de beaucoup celle que j'ai citée.

La dernière strophe est admirable. On a remarque sans doute cette série d'interrogations successives et de réponses analogues, forme dramatique qu'emploie volontière le génie populaire, et dont Perrault, qui sut s'en inspirer habilement en ses contes, a fait an heureux usage dans le Petit Chaperon rouge. Ce caractère lui est commun, comme quelques autrès encore, avec la poésie primitive, en particulier avec celle d'Homère.

Ce n'est évidemment point au calcul. mais à tin art tout spontané qu'il faut attribuer cette habileté singulière. Rien n'est plus étranger que le calcul au génie populaire, dont l'inspiration, toute d'un jet, se coule franchement dans le premier moule qu'elle rencontre. Les roueries, les artifices, la science même des détails lui sont choses complétement inconnues. Belle de son propre fonds, elle ne sait ni rehausser ses attraits, ni suppléer à ceux qu'elle n'a pas par les heureux stratagemes et les mensonges de la toilette. La fraîcheur et la vérité de la pature ne sont altérées en elle par rien d'arbitraire ni de factice. Un autre caractère commun aux productions de la Minerve populaire de quelque pays que ce soit, c'est le mélange continuel et la fraternelle alliance de la naiveté avec l'inspiration, de la familiarité dans les mots ct les tournures avec la plus haute poésie dans les sentiments. Toutes affectionnent singulièrement la pensée de la mort, y reviennent sans cesse, et lui font jouer le principal rôle dans leurs compositions.

Si l'on voulait faire un travail de rapprochement et de comparaison entre les légendes des divers peuples, on serait étonné de voir leurs nombreux points de ressemblance, et comme elles semblent presque toutes avoir été jetées dans des moules analogues : on dirait que c'est partout le même esprit qui les a inspirées, avec de légères différences de mœurs et de religion. Un sacrifice humain, une substitution de personnes, une femme qui se déguise en homme pour suivre son amant, le dévouement d'un ami, voilà quelques-uns des traits généraux qui forment comme le canevas habituel de ces sortes de petits poëmes, Ici ce sont les faits, là c'est la marche et le style même qui se ressemblent, L'inspiration populaire est alimentée par une grande source commune, qui est le cœur même du peuple, partout semblable, où elle va instinctivement puiser. La fameuse ballade de Lénore se retrouve jusqu'en Grèce, et on rencontre en Amérique plusieurs des légendes qui courent nos provinces.

De même, il est encore dans leur essence de ne tracer que les grandes lignes, en laissant de côté tout ce qui ne se rapporte pas directement au but, quelquesois même au point de laisser l'esprit inquiet et de lui faire croire que le conte est tronqué. Presque toutes les légendes sont ainsi : peu de variété; cinq ou six formules, sur lesquelles on revient sans cesse, semblables à ces mélodies monotones qui produisent une impression irrésistible avec des modulations qui restent toujours les mêmes. Les images et les comparaisons se ressemblent, et souvent aussi les faits : es sont des cadres recus, d'où l'on ne cherche même pas à sortir. On n'achève rien, on indique, puis on passe brusquement en supprimant le lien. Ces legendes sont à la fois très-hardies par l'idée et le style, pauvres par le manque de variété et le retour des mêmes formes : l'audace s'y unit à la soumission, et on peut en dire, par une légère variante à un mot ingénieux, que ce genre de poésie offre de continuels élans de liberté dans une prison.

Ces productions imparfaites, où la forme est audessous de l'idée, ressemblent aux tableaux de Giotto, de Cimabuë, de Fiesole, ces artistes qui, victimes d'un art encore incomplet, n'ont pu parvenir à dégager entièrement leur inspiration des langes étroits de l'inexpérience et des tâtonnements, mais qui, du moins, ont fait rayonner le sentiment et la vie sur le front de ces images, auxquelles d'autres après eux devaient donner une apparence plus régulière et plus belle, sans atteindre peut-être à l'expression naturelle ct naive qu'ils avaient su trouver dans la sincérité de leur travail. Elles ressemblent encore à ces statues qui décorent les portiques, à ces peintures qui se déroulent sur les vitraux de nos vieilles cathédrales, et il scrait aussi ridicule, aussi inintelligent de leur demander la perfection extérieure et l'irréprochable correction, que de rechercher dans ces œuvres de nos vieux imagiers la complète harmonie et la science anatomique des détails. La franchise de l'intention supplée à l'insuffisance de l'art, à l'ignorance hésitante et inexpérimentée du début; la forme a trahi le sentiment, qui est complet par lui-même : c'est une inspiration profonde, jaillissant de source avec une vigueur et une sincérité incontestables, mais qui manque des instruments et des théories nécessaires pour se produire au dehors dans sa plénitude.

La poésie populaire, qu'on ferait peut-être mieux d'appeler la poésie naturelle, pousse d'elle-même comme la fleur sauvage des champs, et chante sans avoir appris la musique, comme les oiseaux du bon Dieu. Il faut, en quelque sorte, se refaire enfant pour en comprendre la mélodie et en sentir le parfum. Cette candeur charmante ne vaut-elle pas mieux que les raffinements de l'art, et ne peut-on dire que l'art

nit en voulant y toucher, pour jeter sa correccette efflorescence première, — florida nosur ce sourire naïf de l'enfance qui ignore et ne songe point encore à la changer en cor? On me comprendra, et l'on sera sans doute avis, si l'on compare un moment les appas t les minauderies savantes d'une Célimène, même de bon ton et de bon goût, avec le gaucherie d'une jeune fille qui met jusque maladresses un attrait irrésistible; le sou-lié de la grande dame avec le frais et naturel de l'enfant, — la voix mâle d'un homme les gazouillements d'un poupard qui s'exerce r ses premiers mots de tendresse?

e reconnait, dans la littérature, le charme iveté, cette qualité séduisante et rare, dont a essayé de tracer longuement la définition use, qu'il suffit de rechercher pour ne poueindre, et qui est la suprême louange qu'on ccorder à un écrivain, le plus grand éloge t pu faire des contes de Perrault et des fables ontaine? Et puis, il arrive souvent, - c'est é connue de tous les artistes. — qu'en cherperfection de la forme, on perd en chemin rande partie de l'inspiration, cette lueur qui ur s'éteindre aussitôt. On enlève le duvet du orce d'appuyer; on ôte au premier parfum e qu'on veut donner à la correction, et voilà ces complaintes populaires, où l'inspiration ée frémissante et spontanée dans sa flamme . nous touchent souvent plus que les savants les artistes expérimentés.

e monde sait aussi bien que moi que la plugrands chansonniers passés, pour ne point parler d'aujourd'hui, Gallet, Panard, Béranger, Debraux . n'étaient pas des hommes d'une haute naissance, ni d'une éducation sort distinguée, pas plus que le macon Sedaine. On pourrait citer bien des nome dans les plus bas range, à côté de Liard, le chiffonnier poëte, un homme vraiment de la rue. celui-là, et non pas de ce faux peuple à moitié instruit. à moitié philosophe, pour qui ce titre de plébéien n'est qu'une réclame habile. Les chansons les plus répandues et les plus populaires ne sont-elles pas nées pour la plupart d'auteurs inconnus qui n'étaient membres d'aucune académie du monde, pas même de celle d'Haïti, et ne portaient aucune décoration à la boutonnière, fùt-ce celle d'un principicule allemand? Elles sont venues au monde dans un cabaret. au coin d'une borne, au fond d'un atclier, simples chants dont la poésie exciterait les dédains d'un élève de quatrième un peu avancé, mais où le peuple se reconnaît avec ses goûts et son esprit, ses instincts. ses haines et ses amours. C'est ainsi qu'ont été fuites les chansons de M. de la Palisse et de M. Malbrouk, ces deux chefs-d'œuvre de naïveté narquoise et sanglante; le Ca ira et la Carmagnole, ces couplets terribles et sinistres comme le tranchant de la guillotine; le Clair de la lune, cette romance d'une mélancolie si douce, d'une tristesse si résignée. composée par un pâtissier sans ouvrage et mise en musique par un marmiton; Cadet Roussel, cette satire impitovable et terrible sous son masque de gaieté cynique, et le Compère Guillery et le Roi Dagobert et J'ai du bon tabac, et la délicieuse légende en vers de Geneviève de Brabant, et toutes ces rondes. où éclate si joyeusement tant de verve et d'entrain. de malice et de bonhomie

Pour faire un recueil d'observations curieuses sur la poésie vraiment populaire, il faudrait, à l'aide de l'anneau magique de Gygès, pénétrer dans ces arrière-boutiques de confiseurs où se confectionnent les innocentes devises, les quatrains sucrés, les madrigaux candides destinés à servir d'enveloppes aux pralines ; dans l'échoppe de ces écrivains incompris qui rédigent au rabais des distiques ou des tercets galants pour les fabricants de mirlitons, poésie anodine qui cache pourtant quelquefois je ne sais quoi de sournoisement railleur sous un faux air d'ingénuité; surtout chez ces grands philosophes dont la spécialité poétique, tournée définitivement à l'élégie, verse, sans jamais tarir, les fleurs de l'imagination et les larmes de la sensibilité sur la tombe des victimes moissonnées par le trépas. Ces hommes sont les héritiers des pleureurs de l'antiquité : ils ont un fonds inépuisable de tristesse et de larmes. Leur poésie sans doute n'est pas des plus vigoureusement bâties: ce n'est pas d'eux qu'on pourrait dire que leur vers se tient debout par la scule force du nom et du verbe. et ils ne croient pas avec Voltaire que l'adjectif soit l'ennemi du substantif. Ils ne se montrent point non plus fort prodigues à l'endroit de la rime, qu'ils traitent tout à fait en esclave : classiques convaincus, à la façon de Thomas et de Jacques Delille, ils en sont encore à la coupe de la vie, qu'ils font rimer avec lie; et ils parlent avec une conviction touchante de la faux de la mort. Mais ces minces détails n'enlèvent rien à la valeur du fond.

Il faudrait pénétrer aussi chez ces poëtes universels, toujours inspirés par métier et pleins d'enthousiasme à leur gré; modernes Pindares qui ont des délires dans tous les prix, qui travaillent dans tous les genres sans exception, et feraient, s'il était nécessaire, un poëme épique aussi bien qu'une chanson grivoise, et des sonnets comme des tragédies. Au besoin même, ils ne dédaigneront pas de rédiger des anagrammes et des acrostiches, des déclarations en vers pour les amants prétentieux, des compliments poétiques destinés à accompagner l'offrande d'un bouquet, et à faire pleurer d'attendrissement et d'admiration, le jour de sa fête, un époux ou une mère sensible. A leurs moments perdus, ils travaillent en cachette, avec cette ivresse connue du scul poëte, à leurs œuvres capitales, où ils versent toute leur tête et tout leur cœur : ce sont ordinairement des charades monumentales, des énigmes dignes de rivaliser avec celle du Sphinx, qu'ils polissent avec la sage lenteur recommandée par Boileau, et qu'ils envoient au Journal des demoiselles ou au Magasin des familles, pour exercer la sagacité des OEdipes du foyer. Pauvres gens! voilà leur gloire, à eux!

Il faudrait s'asseoir à ces banquets, à ces repas de corps, à ces noces où petillent au dessert les impromptu médités depuis un mois, les chansons bachiques et anacréontiques, parfois même l'épithalame grandiose du poête officiel, ou quelque ode naîve en son enthousiasme.

Il faudrait surtout entrer dans ces succursales populaires du Caveau, qui s'assemblent aux barrières, au fond de la boutique d'un marchand de vin, et dont chaque membre est obligé, sous peine de forfaiture et de déchéance, d'apporter son tribut en couplets.

Dans une autre catégorie de la bibliothèque des quais, il n'est pas jusqu'à la Givilité puérile et honnète qui ne me paraisse tout à fait impayable et pleine de beautés particulières qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans un ouvrage technique, mais dont son titre seul donne déjà un intéressant spécimen. Je ne puis me lasser d'admirer l'honnèteté de ce style et la candeur de ces préceptes de politesse et de morale, l'allure pleine de bonhomie, la physionomie vraiment patriarcale de ce livre d'or. Il s'exhale de toutes ces pages un parfum de probité qui vous charme, même quand les recommandations vous font sourire.

Je n'en dirai pas autant des innombrables recueils épistolaires à l'usage des pauvres d'esprit : ceux-là sont des roués; ils savent toutes les ruses et toutes les finesses, toutes les subtilités pendables, qui ne peuvent entrer que dans la cervelle des civilisés. Il y a des lettres pour toutes les circonstances de la vie, — par exemple, après avoir reçu l'aveu qu'on est aimé; quand une déclaration est restée sans réponse; à une demoiselle délaissée avec le malheureux fruit de son amour; à une demoiselle dont on est devenu amoureux en la voyant plusicurs fois par la croisée. On voit jusqu'où le rédacteur a poussé la prévoyance.

J'aime mieux ces petites anthologies de madrigaux et compliments en vers pour toutes les fêtes du foyer domestique. La Guirlande sentimentale, les Joies de la famille, le Jardin de l'enfance, etc., voilà au moins des ouvrages utiles et sans danger pour les mœurs, où l'esprit en général s'allie dans de justes proportions avec l'ingénuité. Parlez-moi aussi du Parfait secrétaire général, « ouvrage entièrement neuf, à l'usage des deux sexes et de toutes les classes de la société, » par M. Deplasan, professeur. Cela est honnête, digne et correct. Ni la censure ni l'Académie n'y pourraient trouver un iota à reprendre.

Je suis frappé de retrouver dans les Veillées du vil-

lage une tradition, affaiblie et passée de princesses à paysannes, des anciennes cours d'amour. Dans l'un des nombreux catéchismes à l'usage des amants (Tours, Placé, 1838), je crois découvrir, à travers des niaiseries (je pric l'auteur d'agréer mes excuses), une trace des théories subtiles, des rafilnements amoureux, des catégories et des subdivisions de l'hôtel de Rambouillet, tandis que dans un autre on disserte sur l'amour d'une façon érudite et pédante qui rappelle le seizième siècle.

Mais les petits livres facétieux et les recueils de joyeusetés, voilà où triomphe le génie populaire. L'esprit plébéien est naturellement plein de sel et de seve, de verdeur et de verve, de malice vigoureuse plutôt que fine; c'est quelque chose de narquois et de qouailleur, un rire content et sonore avec le clin d'œil ironique et les regards moqueurs à la dérobée, un bon gros mot saupoudré de poivre avec le geste à l'avenant, quelque chose de rond, de copieux, de gras et de large, comme un savoureux ragoût nageant dans des flots de sauce, où l'on plonge ses deux mains sans relever ses manches; comme une table pantagruélique largement garnie de cervelas à l'ail, de boudins, d'andouillettes, de fromages à la crème, de cidre petillant, et égayée par les flonflons, les fugues désordonnées des ménétriers et les saillies des joyeux gars. Ces volumes de gaudrioles frisent parfois des matières scabreuses. Il y en a beaucoup qui ne sont pas précisément assaisonnés de sel attique, et qui, j'imagine, eussent singulièrement réjoui le bonhomme Panurge, peu délicat sur le choix de ses plaisanteries et médiocrement soucieux des élégances du rire, - ou Grosley, qui écrivit si doctement sur un ancien usage de la rue du Bois, ou même M. la-

tout, le dramatique auteur de la belle chanson du Maire d'Eu. Mais à côté de ces pages, difficiles à commenter en public, et que je me contente d'effleurer en courant, il y en a d'autres qui se sont renfermées dans des bornes plus séantes et n'effravent point l'imagination de détails par trop risqués, dans le même genre du moins. Tels sont les livrets portant les noms de Verboquet et de Gratelard, deux fameux baladins qui firent au dix-septième siècle les délices du pont Neuf; de Roquelaure, ce héros typique. qui est devenu une espèce de mythe et de symbole. en sorte qu'on s'est plu à rassembler sur sa tête tous les bons mots, toutes les farces imaginables, -comme on a réuni toutes les naïvetes sur celle de la Palisse, - comme l'antiquité avait attribué à un seul Hercule les exploits de vingt heros. Il y a bien encore M. Briolet, qui ne manque point de honne volonté, mais, par malheur, l'effet n'y répond pas toujours.

Parmi les vies de personnages facétieux écrites pour l'édification des campagnards, nous mettrons en première ligne l'Histoire plaisante et récréative de Tuel Ulespiègle contenant ses faits et subtilités. C'est là un type populaire chez nos voisins d'outre-Rhin, où il correspond à peu près à notre Panurge ou bien à Roquelaure; en d'autres termes, e'est un franc polisson, qui met son plus grand bonheur à molester autrui et à faire damner son prochain. Ulespiègle, à ce que prétendent beaucoup de personnages trèssavants, a récllement existé, et ces messieurs le prouvent par de bonnes raisons; mais d'autres personnages tout aussi savants prétendent qu'il n'en est rien, et le démontrent péremptoirement par des raisons non moins bonnes. Dans le doute, abstiens-

toi, dit le Sage; le poëte dit ici, par hasard, la même chose que le Sage :

Non nostrum inter vos tantas componere lites.

Ceci, du reste, ne fait rien à l'affaire, et l'incertitude de cette grave question n'a jamais empêché, que je sache, les paysans amis de la gaieté de se goberger à cœur joie, en lisant cette Histoire plaisante et récréative, comme dit peu modestement peutêtre, mais avec une fierté légitime, le titre de l'ouvrage.

Ces petits livres de bouffonneries sont innombrables, encore plus que les ouvrages de magie. Homère lui-même, le poête des dénombrements, se fatiguerait à les énumérer tous. La Malice des grandes filles , la Méchanceté des filles , la Misère des maris , sont très-recherchées du public, toujours friand de ces sujets scandaleux; la Fleur des calembours. le Nouveau Catéchisme poissard, par M. Blague-enmain, le Boit sans soif, le Sans chagrin, Cocorico, le Chiffonnier grivois, le Véritable farceur comme il y en a peu, par un ami de la gaieté, font les délices des lousties campagnards; l'Anecdotiana, l'Infatigable conteur, la Boite à la malice, la Bavarde des bavardes, ou la Cancanière de la ville et de la campaque, ornée, comme dit la couverture, de gravures parfaitement appropriées au sujet, etc., ne mentent pas à leur titre, et sont de véritables cornes d'abondance intarissables en gaudrioles. Quels trésors pour les farceurs, et comme ils se désaltèrent avidement dans ces larges réservoirs, que par malheur on ne renouvelle pas souvent!

Un beau jour de printemps, allez flâner quelques heures le long des étalages des bouquinistes, lente-

ment, afin de ménager le plaisir et de savourer la liqueur goutte à goutte. Vous reconnaîtrez, à leurs titres et à leur physionomie sui generis, les ouvrages que je veux signaler à votre attention. Si vous n'avez pas le gousset assez garni pour faire un choix et emporter votre proje chez vous, ouvrez-en un ici, un autre là, un troisième plus loin, en vous donnant les airs d'un chaland qui examine la marchandise. Vous seriez bien malheureux si vous n'en aviez parcouru trois ou quatre au moins en arrivant au bout; et vous me remercierez de mon conseil, j'en suis sûr. Du reste, ne craignez pas de vous singulariser : vovez plutôt à côte de vous ce gamin que le bouquiniste surveille d'un œil inquiet, tandis qu'il est absorbé dans la lecture de la Malice des femmes; ce militaire non gradé, qui pêche des bons mots dans le Farceur du régiment, et derrière lui ce municipal que la Bavarde sempiternelle fait pouffer de rire.

A côté de Robinson Crusoé et de Paul et Virginie, entre les romans de M. Pécatier et ceux de madame Cottin, s'aligne une ribambelle de minces volumes, francs lurons que le paysan reluque d'un œil d'envie, et dont le titre seul épanouit bruyamment sa rate. Il y a là de quoi égayer pour longtemps les veillées de l'hiver; il y a là de l'esprit à foison, non pas de cet esprit tiré à quatre épingles, mais de ce brave et franc esprit, largement assaisonné de sel gaulois, qu'il n'est pas besoin d'avoir fait de fortes études pour comprendre au premier mot.

Le compagnonnage, en particulier, a donné naissance à quelques brochures étincelantes d'une verve ronde et franche, telles que le Fameux devoir des savetiers, l'Arrivée du brave Toulousain, et le Devoir des Compagnons de la petite maniele, dialogues

spirituels où se trouvent vivement retracées les mœurs de ces corporations plébéiennes. L'épigramme, la satire, la parodie sont abondamment représentées; la veine burlesque s'y marque surtout avec prédilection, et j'ai rencontré de certains sermons d'une plaisanterie peu orthodoxe, mais fort délurés, qu'eût signés avec ravissement frère Jean des Entommeures.

Les ouvrages sentimentaux et galants sont très-recherchés des lecteurs populaires, et naturellement ils abondent. En première ligne viennent les Lettres d'Héloise et Abélard, précédées d'une notice sur la vie de ces deux amants. Ce volume renferme de longues et souvent fort ennuyeuses lettres traduites du latin, en outre de longues et ennuyeuses épitres de Colardeau et de Dorat, ce qui semble peu fait pour allécher le peuple; et pourtant, par l'étrange et mystérieux privilége de ces deux noms, qui, dans mille ans d'ici, parleront encore à la sensibilité de la foule, il se vend au moins autant que le Baron de Crac ou les Mille et un Contes drôlatiques. Le libraire le Bailly, je crois, a publié à lui seul toute une bibliothèque sentimentale, joycuse et grivoise, qui a l'approbation des amateurs. Je vous présente le Chansonnier de l'hymen, que son titre suffit à donner envie de lire; le Nouveau jardin d'amour ou la galanterie du jour. les Amours des jeunes filles, histoires sentimentales, les Deux amants vendéens, et surtout les Amours de Zélie dans le désert (tu es vaincu, Ducray-Duminil!), de l'inépuisable M. Pécatier.

Les titres! les titres! voilà ce qui prend le lecteur de toute condition, voilà l'hameçon qui l'accroche et le happe au passage! Jamais, même sur les affiches des mélodrames, le savant artifice du titre n'a été poussé plus loin. C'est sur ce point que les écrivains aires ont concentré tout l'effort de leur rhêto-. Vous venez d'en voir de mignons, parfumés à de rose. En voulez-vous d'un genre plus émou-'En voici :

Tour de Nesle, mystères et catastrophes sanes au xiv° siècle. — Histoire de Camille dans un rain, avec une vignette admirable, représenme jeune fille échevelée, les yeux baignés de s, qui s'affaisse sur la paille de son cachot, l'un soupirail d'un aspect sinistre.

livrets populaires, non moins que les romans le Radcliffe, affectionnent particulièrement les rains et en mettent le plus souvent qu'ils nt sur leur couverture. Je trouve encore : infortunes de Camille, ou les mystères du sou-

n, qui m'ont bien l'air de ne faire qu'un avec cédent, à moins que ce ne soit une variation même thème; et

souterrain des brigands, ou les repaires du

, lecteur, saluez l'homme de génie qui a tenu la ?. Je parlais des titres, mais autant le ciel est ssus de la terre, autant le sous-titre est aus du titre. Quand vous croyez l'émotion et le re épuisés, le sous-titre vient qui ouvre de nouespaces à l'imagination, qui rallume de plus les seux de la curiosité. Je ne sais pourquoi aujourd'hui renoncé au sous-titre, dont la ation littéraire du temps de la Restauration tiré un si heureux parti; mais les écrivains poses sont de trop habiles gens pour se priver pareille ressource. J'en ai encore bien des ples sous la main; je les réduis à trois, car il e borner:

La caverne des brigands, ou les bandits de la forêt.

Histoire des plus célèbres bandits et brigands; « les crimes qu'ils ont commis sur terre et sur mer, leurs ruses, vols, escroqueries, assassinats, incendies, parricides, corsaires, etc. »

Le chef de voleurs et la jeune fille; « donnant la relation exacte des tourments qu'il lui a fait endurer, les ruses et les forfaits qu'il a employés sans succès, et enfin sa disparition extraordinaire. »

Suivez bien la gradation, s'il vous plait, car mes exemples, qui au besoin renferment tous les autres, marchent par gradation, selon le précepte des maîtres: le premier est certainement fort beau; le second est admirable; le dernier est sublime, je ne crains pas de le dire, et chaque mot en vaudrait un respectueux commentaire.

On s'est aperçu sans doute que depuis quelque temps déjà nous sommes en pleine compagnie de voleurs et de malandrins. C'est là, avec les sciences occultes et les gaudrioles facétieuses, le sujet favori de nos écrivains populaires. L'ouvrier et le villageois qui ne peuvent s'abonner à la Gazette des Tribunaux s'en dédommagent en lisant l'histoire du célèbre Cartouche; celle de Mandrin, chef de bandits, « terminée par le jargon de l'argot ou le langage des voleurs, » et les Assassins ou les brigands de la vallée. On pourrait leur souhaiter sans doute de plus profitables lectures, mais il faut reconnaître toutefois que presque tous ces récits sont imprégnés d'une grande honnéteté morale, et respirent une profonde horreur pour le crime.

Je ne parle pas de quelques autres livrets remarquables à divers titres, par exemple, du Funestissi-

mus trepassus de Michel Morin, de Beauséjour, en Picardic, parce qu'il est évident au premier coup d'œil que ces vers macaroniques et la vie de l'illustre bedeau, écrite de la même main, sont l'œuvre d'un savant qui cut assez d'esprit pour simuler adroitement la naïveté, et pour créer un type vraiment populaire sous toutes ses faces et dans tous les sens du mot. Pourtant l'idée première et la création originelle de ce type pourraient bien remonter plus haut, car il porte tellement l'empreinte de la candeur malicieuse et du genre d'esprit qui caractérisent l'art plébéien, qu'il est difficile que ce ne soit point la source d'où il est sorti tout d'abord. Du moins il s'y est retrempé par la suite; des mains populaires ont brodé sur ce canevas et l'ont enjolivé de détails curieux, de chansons, de complaintes, etc.

Cela du reste, n'est pas rare : presque toujours l'œuvre primitive se modifie en chemin; chacun y ajoute, y retranche, y transforme à sa guise, et c'est de ce travail latent que sort le poème ou la chanson sous sa forme définitive. Il est même arrivé que le premier produit de l'imagination populaire a subi une complète métamorphose sous ces remaniements anonymes; les couplets sur Marlboroug viennent évidemment d'une ancienne chanson chevaleresque adaptée au nom du général anglais, et ceux de la Palisse étaient d'abord un hymne populaire en l'honneur du héros et de François les.

C'est ici le lieu de dire quelques mots de cette série de types si puissants, si variés, si réels, créés par ces poêtes anonymes, ces vaillants inconnus de la foule dont les œuvres vivront toujours, quoique leur nom soit mort avec eux. Il y en a plusieurs qui sont devenus universels et ont conquis même parmi les

lettrés, une renommée égale à celle des plus heureuses créations du génie en ce genre, de l'avocat Patelin, de Panurge, de Falstaff et de Sancho Panca. Au premier rang brille ce fameux Michel Morin, factotum de sa paroisse, le roi des bedeaux présents, passés et futurs, ce rude homme qui de longtemps n'aura son parcil; puis, dans des temps plus modernes, voici le naif et infortuné Nigaudinot; ce pauvre Gribouille, un cœur d'or, mais une tête faible; la mère Michel, qui pleurera éternellement la perte de son chat; Cadet Roussel, le bon enfant, dont une chanson homérique a célébré les trois cheveux et consacré les malheurs de famille, - avoc son voisin Girofla, le facile et complaisant égoïste. joyeux buveur et bon vivant; puis cette collection des masques du théâtre forain, parmi lesquels brillent au premier rang Polichinelle et son digne héritier Guignol; enfin, la puissante figure de M. Mayeux. le bossu sceptique et libertin, tapageur et brouillon, don Juan ricaneur, qui jure et se grise, bourgeois qui a médité M. de Voltaire et Pigault-Lebrun, - né pour être sergent-major de la garde nationale, et pérorer dans les corps de garde sur le parti prêtre, en melant ses dissertations hardies d'anecdotes grivoises. J'en passe, et des meilleurs.

Vous avez quelquesois lu sans doute les alexandrins qui accompagnent et commentent, avec une malice vraiment gauloise, les homériques images de Pellerin d'Épinal. Si vous ne les avez pas encore lus, hâtez-vous d'acheter, par exemple, l'Histoire de Gribouille, burinée en distiques pittoresques, celle de Jeanneton, celle de Un-t'en voir s'ils viennent, Jean, celle de la Mère Godichon et de son chien Zozo, et cent autres que j'ai eu le tort d'oublier. Et pour

la bagatelle d'un sou, vous aurez des poèmes composés par des hommes qui, évidemment, n'ont lu ni Aristote, ni Horace, ni Vida, ni Vauquelin de la Fresnaye, ni l'abbé d'Aubignac, ni Boileau, ni le père le Bossu, mais qui néanmoins auraient été dignes d'écrire, avec les trouvères du treixième et da quatorzième siècle, ces immortels fabliaux où petille encore aujourd'hui dans toute sa verdeur la gaieté de nos bons vieux ancêtres. Le texte et l'illastration sont dignes l'un de l'autre. Les imagiers bysantins et les enlumineurs du moyen age eussent été jaloux de ces compositions naïves et passionnées, coloriées d'un rouge splendide, d'un jaune d'or, d'un bleu opulent.

En dehors des documents imprimés, il resterait encore bien des moissons à faire dans la vaste mine des monuments populaires inédits, ne fût-ce que parisi ces contes innombrables qui courent les campagnes; et où se déploie une imagination si neuve et si fratche, si originale et si vigoureuse. Je ne m'excuse pas de toutes ces digressions qui m'entraînent continuellement à la dérive : elles rentrent directement dans la nature intime de cette esquisse, qui a surtout pour but d'étudier la littérature et le génie populaires dans la bibliothèque du bouquiniste. Mais je me contenterai d'indiquer ici aux curieux, en attendant l'occasion d'y insister plus longuement; les conten rustiques dont, en mon enfance; i'ai entendu mille fois le récit : Joan le Bête, le Fin voleur, et surtout Joan de l'Ours. C'est aux récits des nourrices de son temps que Perrault a emprante Petu d'Ane et le Petit Poucet: il reste encore bien des diamants semblables à pêcher dans le courant qui les roule, mélés au sable et au gravier:

Oue ne puis-ie, pour terminer cette course rapide à travers les livrets du colportage, étudier ici plus spécialement, dans un appendice naturel, la langue et le style du génie populaire, sa marche dans la création des mots, dans la tournure des phrases, dans l'emploi des images et des comparaisons, et cela, non-sculement dans l'idiome que parlent les savants et les lettrés du peuple, mais dans celui que parle le peuple lui-même, et le peuple le plus abandonné, par défaut de culture, à la spontancité de ses simples instincts! Et ici, je ne veux désigner ni l'argot proprement dit, avec son énergie si expressive et si effravante, ni ce dialecte gouailleur des ateliers et des grandes villes, plus hardi, plus effronté, plus brutal que celui des campagnes. Pourtant quelle opulente moisson de vocables curieux! quelle série de substantifs pittoresques! Titi, mioche, moutard, fricoteur, bambocheur, blaqueur, calicot, tourlourou, pochard, noceur, raclée, tripotée, balancoires; du nanan, ce mot d'une mignardise si expressive; avoir du toupet, avoir le trac, etc. Quelle avalanche de verbes significatifs : flouer, bisquer, marronner, dégommer, rigoler, balader, godailler, bougonner, s'esquinter, bassiner quelqu'un, autrement dit, l'ennuyer au suprême degré, etc.

Cette langue est riche principalement pour tout ce qui a trait à l'argent, métal inspirateur (avoir de la braise, être dans la panne, la dèche, la débine), et encore plus, chose remarquable, pour exprimer tout ce qui se rattache à l'art de Brillat-Savarin, aussi prisé par la foule que par les Apicius de la finance et de l'aristocratie. Sur ce terrain, il parle ex abundantià cordis: bouffaille, boustifaille (je demande mille pardons aux lecteurs délicats), bûfrer, licher,

gobichonner, etc., voilà qui remplit le palais et fait plaisir à entendre!

L'Académie, bien que fort prude par goût et par nécessité, a vu cependant les portes de son dictionnaire déjà forcées plusieurs fois; beaucoup sont entrés, par la force des choses, en possession du droit de cité, et l'illustre compagnie se contente de protester par derrière, en accolant aux côtés de l'intrus l'épithète de trivial ou de familier. Cancan, mouchard, gamin, poupon, fricot, bousculer, dégringoler, bien d'autres encore, ont pris pied dans la langue; elle a même admis des substantifs comme bastringue et riflard, des verbes comme trimer, râfler, trimbaler, et nombre de leurs confrères les suivront.

Mais la langue des campagnes, celle qu'a créée et que crée chaque jour le paysan, n'est pas inférieure à celle-là. J'en appelle à la mémoire de tous ceux de mes lecteurs qui sont nés ou qui ont longtemps vécu dans quelque village éloigné de la capitale : ils se souviennent sans doute de cet idiome expressif, coloré, énergique, sonore, où s'est si fortement empreint le génie naturel de la foule. Nodier, qui s'y connaissait, a fait une apologie profonde et passionnée du patois. Pour moi, ce n'est point précisément le patois que j'ai en vue, - dialecte tout à fait à part, qui n'est souvent qu'un résidu des débris de notre vieille langue, où se retrouve bien visiblement pour l'observateur, et souvent beaucoup plus que dans la langue régulière, la double trace du latin et du moyen âge, - c'est ce langage quelquefois trivial, jamais flasque ni incolore, plein d'une grâce vigoureuse et abandonnée, moitié de fantaisie et moitié de raisonnement, peignant la chose par des métaphores hardies, par de vivantes et parlantes onomatopées, de façon que

l'esprit devine, pour ainsi dire, aussitôt que l'oreille entend. De là une différence essentielle entre le laugage vraiment populaire et l'argot: celui-ci fait pour dérouter tout autre qu'un adepte, celui-là créé, au contraire, par ceux qui ignorent le langage officiel et les vocables reçus, afin d'exprimer les choses par l'analogie des sons, à défaut du mot propre.

C'est la nature qui parle dans cette langue, et nul ne sait mieux parler qu'elle. Pour la plupart de nos villageois, un gaillard de joyeuse humeur est un luron, l'enfant un galopin, la branche sèche et dépouillée de ses seuilles une ragosse; ils n'appellent pas un chat un chat, mais un minon, et la boue est pour eux de la glouille. Les paysans lorrains aiment beaucoup ces terminaisons larges et humides, qui reviennent sans cesse sur leurs lèvres; des guenilles sont pour cux des frapouilles (ou des freloques), et pour exprimer quelque chose de sale et de marécageux, ils ont fait le mot de tatouille, avec ses corollaires, tatouilleur et tatouiller. Ne dirait-on pas entendre le bruit particulier qu'on produit en piétinant dans une cau grasse et croupissante? Ces termes. je l'avoue, me charment par leur expression pittoresque.

Qui ne devine du premier coup ce que veut dire ratatouille et défrapouillé? Qui ne sent aussitôt que sabouler veut dire fouler aux pieds avec force et du poids de ses gros sabots; que clambocher exprime le mouvement d'oscillation qui emporte un corps en sens divers; que jaboter et jacasser veulent dire causer avec animation; qu'estringoler (berrichon) signific étrangler? Et pignocher quelqu'un, pour le secouer avec vigueur, l'arranger de la belle façon, et fignoler, c'est-à-dire faire son beau et se donner de petits

airs, ctc.! J'aime beaucoup aussi une femme niche, pour une femme malpropre; une fille gazouille, au lieu de bavarde, et le verbe s'échiner, et le substantif pinaque, qui commence à se perdre, par malheur, et qui renfermait bien des choses en trois syllabes. Quand une ménagère avait dit, en parlant d'une voisine: « C'est une vraie pinaque que sa maison! » l'anathème était complet. Cela signifiait: c'est une maison sans ordre, sans tenue, malpropre, dégoûtante, pleine d'ordures, de flaques d'eau, — une vraie pinaque enfin.

D'autres mots ont bien de la poésie, par exemple un innocent pour un idiot.

Que serait-ce donc si, à côté des simples vocables, nous passions en revue, fût-ce très-sommairement, la collection des tournures hardies, des locutions naïves et ingénieuses, stéréotypées pour exprimer la série d'idées principales dans lesquelles tourne surtout l'idée du paysan? N'y a-t-il pas beaucoup d'énergie dans des phrases pareilles : C'est le coq de l'endroit. En voilà un qui a du foin dans ses bottes! — Ca ne vaut pas tripette (on devine, je pense, l'étymologie facile de ce dernier mot). Que dites-vous d'une giroflée à cing feuilles, pour un soufflet? Croit-on que les savants, qui consacrent toute leur vie et toute leur érudition à élucider la syntaxe de la langue pali ou de l'idiome zeng, ne proposeraient pas un but plus utile et plus méritoire à leurs travaux en scrutant dans ses moindres détails les arcanes de ce dialecte populaire, trop peu étudié?

Mais il faut s'arrêter à regret. Je n'ai voulu tracer qu'une esquisse, et cette esquisse a déjà peut-être dépassé les bornes. Qu'il vienne donc enfin, l'explorateur définitif de ces mines vierges! Ou plutôt, que 258 CE QU'ON VOIT DANS LES RUES DE PARIS.

ceux qui doutent ou qui ignorent voient et se convainquent par eux-mêmes, et je ne réponds pas qu'on ne les surprenne un jour, dans un bel accès d'enthousiasme, dévalisant comme moi la balle d'un colporteur et les boites des bouquinistes.

### ΙI

# L'ODYSSÉE D'UN FLANEUR DANS LES RUES DE PARIS.

C'est beau, la rue!

#### CHAPITRE PREMIER.

#### INVOCATION.

Muse de la flânerie, vierge rêveuse aux bras ballants, à la chevelure flottante, à la ceinture dénouée, aimable et facile compagne de Sterne et de Töpffer, d'Hoffman et de Xavier de Maistre, c'est toi que j'invoque aujourd'hui!

Ne vous effrayez pas, lecteur. Ceci n'est point un poëme épique; seulement, dès le début, j'ai voulu placer mon ouvrage sous la protection des dieux indigètes, et graver le nom du genius loci sur le frontispice de ma maison.

Cela fait, je me sens la conscience nette, et je vais me mettre à mon aise : ce sera de la couleur locale. J'ai toujours aimé d'ailleurs le style *pédestre* dont parle Horace, un grand poëte, qui était en même temps un grand flaneur, tout Romain qu'il fût; un bonhomme malin, qui se promenait volontiers d'un bout à l'autre du jour sur la voie Sacrée, au Forum, au Champ de Mars, comme fait un petit rentier du Marais, les jours de fête, aux Champs-Élysées, — et qui, en revenant, allait écouter avec délices les graves discussions des oisifs de la ville éternelle, sous l'auvent d'un barbier.

## CHAPITRE DEUXIÈME.

L'ART DE LA FLANERIE. - DÉFINITION DU BADAUD.

Ouelle bonne et douce chose que la flânerie, et comme le métier de badaud est plein de charmes et de séductions! Quiconque en a goûté une fois ne s'en peut rassasier, et v revient sans cesse, comme on revient, dit-on, à ses premières amours. Vie de fainéant, s'écrient les gens graves. De fainéant! allons donc! Je ne voudrais dire de gros mots à personne; mais on voit bien que vous n'avez jamais flâné, messieurs, et que vous n'êtes pas capables de le faire; car il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir slaner naïvement, et pourtant savamment, comme sit jusqu'à son dernier jour ce délicieux Nodier. le premier badaud du monde. Cette vie est, au contraire, pour qui sait la comprendre et la pratiquer, la plus active et la plus féconde en résultats utiles : un badaud intelligent et consciencieux, qui remplit avec scrupule ses devoirs, c'est-à-dire qui observe tout et se souvient de tout, peut jouer les premiers rôles dans la république de l'art. Cet homme-là est un daguerréotype mobile et passionné qui garde les moindres traces, et en qui se reproduisent, avec leurs reflets changeants, la marche des choses, le mouvement de la cité, la physionomie multiple de l'esprit public, des croyances, des antipathies et des admirations de la foule.

C'est en flanant dans Paris que Balzac a fait tant de précieuses trouvailles, entendu tant de mots, déterré tant de types. C'est un peu en flanant sur l'Océan que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Il reste bien des Amériques nouvelles à découvrir, en flânant à sa manière dans certains domaines encore inexplorés de l'Océan parisien.

Avez-vous jamais réfléchi à tout ce que renferme ce mot de slauerie, ce mot charmant, adoré des poëtes et des humoristes? Faire d'interminables expéditions à travers les rues et les promenades : errer. le nez au vent, les deux mains dans ses poches et le parapluie sous le bras, comme il sied à toute âme candide; marcher devant soi, à la bonne aventure, sans songer à aller quelque part et sans se presser, à la facon de Jean de la Fontaine quand il partait pour l'Académic; s'arrêter à chaque boutique afin de regarder les images, à chaque coin de rue pour lire les affiches, à chaque étalage pour palper les bouquins : voir un cercle amassé autour d'un lapin savant, et s'y joindre sans respect humain, fasciné, ravi, s'abandonnant tout entier au spectacle jusqu'au fond des sens et du cœur; écouter ici l'homélie d'un marchand de savon, là les dithyrambes d'un marchand de montres à vingtcinq centimes, plus loin, les élégies des charlatans méconnus; suivre au besoin tout le long des quais la musique d'un régiment qui passe, ou prêter avec bonne foi les deux oreilles aux roucoulements des prime donne du casé Morel; savourer les variations des orques de Barbarie; se ranger autour des escamoteurs, des équilibristes et des magnétiseurs en plein vent; contempler les casseurs de pierre avec admiration; courir quand on voit courir, s'arrêter quand on le veut, s'asseoir quand on en a envie, quelle volupté, bon Dieu! Et voilà l'existence d'un badaud!

Censeurs moroses, en connaissez-vous beaucoup qu'on puisse comparer à celle-là?

Je voudrais bien commencer par tracer ici la théorie de la flancrie; mais ce qui distingue cette théorie de toutes les autres, c'est qu'elle n'existe pas, c'est qu'elle ne peut exister. La flancrie, science aimable qui se révèle d'instinct aux initiés, vit d'imprévu et de libre arbitre; elle porte gravée sur son drapeau la magique inscription de l'abbaye de Thélème: a Fais ce que veux.

Comment s'y prendre, d'ailleurs, pour définir un mot que l'Académie n'a pas même daigné admettre dans son dictionnaire. Hélas! oui, la docte compagnie, qui a expliqué avec conscience le substantif riflard, et le verbe trimbaler, s'est rendue coupable de cet oubli significatif. Et pourtant elle eût bien dû ce souvenir pieux à l'auteur des Fables, l'un de ses premiers et de ses plus illustres membres.

N'allons pas toutefois confondre le flaneur avec le badaud: il y a une nuance que sentiront les adeptes. Le simple flâneur observe et réfléchit; il peut le faire du moins. Il est toujours en pleine possession de son individualité. Celle du badaud disparaît, au contraire, absorbée par le monde extérieur qui le ravit à luimême, qui le frappe jusqu'à l'enivrement et l'extase. Le badaud, sous l'influence du spectacle, devient un être impersonnel; ce n'est plus un homme : il est public, il est foule. Nature à part, âme ardente et naîve, portée à la rêverie, à la passion, à l'enthousiasme paisible, artiste par instinct et par tempérament, doué de peu d'expérience de la vie, enfin, n'ayant rien du scepticisme dédaigneux et de l'orgueil maladif qui, au dire des moralistes, sont les deux grandes plaies de notre époque, le vrai badaud est digne de l'admiration de tous les cœurs droits et sincères.

Dans tout badaud, il y a une dose de candeur qui n'exclut nullement le tact et la finesse, une de poésie, plusieurs de probité sévère et d'irréprochable honnéteté. Jamais Mandrin, Poulailler, Lacenaire, n'auraient pu arriver à être des badauds : ils n'avaient pas l'âme assez haute, la conscience assez pure ; il leur manquait la foi, la bonhomie, la tranquillité de l'esprit, le contentement de soi et des autres, toutes ces grâces d'état sans lesquelles nul ne doit aspirer à ce bienheureux titre.

Aussi peut-on sans crainte formuler l'axiome suivant, qui sera la moralité de ce chapitre :

Pour faire un vrai badaud, un badaud de la vieille roche, un badaud pur sang, il faut, avant tout, être foncièrement honnête homme.

Cet axiome n'est nullement un paradoxe : croyezen un émérite, je n'ose dire un professeur, comme feu Brillat-Savarin.

### CHAPITRE TROISIÈME.

LE PARISIEN, PROTOTYPE DU BADAUD. — IMMORTALITÉ
DE LA BADAUDERIE.

On dit que cette race se perd de jour en jour. Des voix sinistres et lamentables ont retenti, criant par les rues et sur les toits:

Les badauds s'en vont! les badauds sont morts!
Pourquoi exagérer le mal? Sans doute notre jeunesse tourne au don Juan. Sans doute les enrichis, les bourgeois parvenus et ceux qui brûlent de parvenir, absorbés dans l'adoration du veau d'or, regarderaient avec un dédain suprême ces faciles et modestes jouissances, s'ils avaient le loisir d'y penser. Mais le peuple des campagnes, des arrière-boutiques et même des ateliers, voilà le bataillon sacré, et celui-là est

immortel, je vous en réponds.

Qu'on ne répète donc pas que ce public fait défaut à ceux qui en ont besoin. Il suffit de s'arrêter un moment devant le premier saltimbanque venu, pour se convaincre que jamais orateur n'eut un auditoire plus sympathique et plus convaincu. La bonne foi respire toute nue dans ces bouches entr'ouvertes, ces yeux écarquillés, ces têtes levées en l'air. Pour ce naîf cénacle, l'homme qui parle et qui travaille là, en plein vent, est quelque chose de plus qu'un simple mortel; c'est une créature à part, étrange, mi-réelle et mifantastique, comme le comédien de l'Ambigu pour le confiscur de la rue des Lombards.

Après le gamin de Paris, en qui, par un phénomène extraordinaire, l'expérience précoce, l'incrédulité gouailleuse et blasée n'empêchent pas la candeur de l'admiration ni l'entraînement de l'enthousiasme, c'est le petit rentier parisien. - d'ordinaire un boutiquier retiré après de bonnes affaires, - qu'il faut regarder comme le premier badaud du monde. La chose importante pour lui, et qui se renouvelle tous les matins, c'est de tuer sa journée sans la faire crier. Il s'estime le plus heureux des hommes s'il a pu recueillir, dans su tournée quotidienne, sans fatique et sans émotions violentes, sa petite provision d'observations anodines. C'est pour sa jubilation personnelle qu'ont été inventés : le fameux canon du Palais-Royal, sur lequel il va régler sa montre; les petits poissons rouges des bassins du Luxembourg et des Tuileries ; les petits bateaux que les cufants font aller sur l'eau; les grandes revues de la garde nationale, et surtout les exercices de maniement des jeunes conscrits, auxquels il ne manque jamais d'assister d'un bout à l'autre, riant d'un air bénin de l'inexpérience des débutants et de la brutalité des caporaux instructeurs.

Chaque jour il s'acquitte avec une inaltérable égalité d'âme de ces fonctions charmantes, mais qui deviendraient facilement monotones pour un esprit moins riche de son propre fonds. Partout où il y a spectacle, il accourt le premier; il se fait jour avec sa canne et ses coudes, il brave les bourrades et les apostrophes malsonnantes, il interroge le voisin, il raconte les détails aux nouveaux arrivés, il explique aux sergents de ville, pour lesquels il professe un grand respect, de quoi il s'agit; il vous offre une prise, et vous vous trouvez mélé à sa conversation. Après quoi il se délasse en s'asseyant au solcil sur un banc, et reste immobile, son mouchoir à carreaux étalé sur ses genoux, poursuivant ses rêves dans le

bleu des nuages. A l'heure du diner, il s'en va faire part de ses impressions à sa bonne, et, le soir venu, s'empresse d'aller les raconter encore une fois à la dame de comptoir de son petit café, et au fidèle partenaire qui lui tient tête depuis dix ans dans le noble jeu de dominos.

Le Parisien, — ct quiconque a lu le chapitre précédent me fera la justice de croîre que je ne le dis pas pour le déprécier, — a été particulièrement renommé de tout temps pour l'ardeur et la conscience qu'il met dans la flâncrie. Il y a près de trois siècles que Rabelais faisait semblant de s'en indigner : a Il est tant sot, disait-il en parlant du badaud de Paris en Badaudois, tant inepte, qu'ung basteleur, ung porteur de rogatons, ung mulet avec ses cymbales, ung vielleux au milieu d'ung carrefour, rassemblent grand monde autour d'eux. »

Il y croît des badauds autant et plus qu'ailleurs,

dit encore le Cliton de Corneille en parlant de notre bonne ville.

Le Parisien d'aujourd'hui, qui n'a nullement dégénéré de ses pères, ne s'arrête pas seulement autour « d'ung vielleux ou d'un basteleur, » mais il s'amasse autour d'un enfant qui a laissé choir dans la rue son pot au lait, du cadavre d'un chat gisant au coin d'une borne, d'un cheval qui s'abat ou de deux voitures qui s'accrochent, voire autour d'un aéronauté qui n'a pas trouvé la direction aérienne.

Heureux Parisien, de s'amuser à si bon compte! Où est le mal, ô Rabelais?

Il n'est pas jusqu'à M. Mercier, un homme de génie manqué, qui, en parlant des parfaits badauds, ne prenne sa grosse voix pour railler « l'imbécillité native du vrai Parisien, dont l'admiration porte (c'est M. Mercier que vous entendez, ne l'oubliez pas) je ne sais quoi de niais et de ridicule. »

Certes, ce sont là des mots durs et qui m'embarrassent d'autant plus que je les sens retomber de
tout leur poids sur ma tête. Il est rude, quand on est
soi-même de la corporation des parfaits badauds, de
l'entendre si brutalement traiter par un homme
d'esprit. Mais voici le coup de grâce. Ne viens-je pas
de rencontrer un érudit (cette race est sans pitié) qui
m'a prouvé par toutes sortes de raisons fort plausibles
que badaud dérive de baudet?... Badaud vous-même,
monsieur l'érudit!

Je ne parle pas des savantes, et trop savantes étymologies du père Labbe, qu'il faudrait être bien badaud pour accepter.

Heureusement j'ai le courage de mon opinion, et je me sens la force d'entrer dans mon sujet, au milieu de ces sinistres augures, flanqué, à droite, de l'épigramme de Rabelais, à gauche, de l'anathème de M. Mercier, talonné de près par le formidable silence du Dictionnaire de l'Académie et par la cruelle étymologie d'un savant qui ne flâna jamais.

Je pourrais, du premier coup, foudroyer mes adversaires en énumérant ici les grands noms, les belles œuvres, les résultats utiles et les précieuses découvertes qu'a le droit de revendiquer la flancrie, et qui seront éternellement l'orgueil du badaud, fier de ses ancêtres. Mais ce serait un plaidoyer en règle. Quel épais contre-sens! J'aime mieux y aller plus simplement: le sujet n'y perdra rien, et le lecteur peut-être y gagnera tout autant que l'auteur.

Laissez-moi donc errer dans Paris à ma guise, et vous raconter en flànant les observations d'un flâneur.

# CHAPITRE QUATRIÈME.

#### DANS LA FOULE.

Vous connaissez l'Homme dans la foule de Poë, le conteur étrange et profond, un Hoffman réaliste et mathématique aux fantaisies poignantes. Il a décrit la, en quelques pages d'une énergie pittoresque et concise, les sensations d'un observateur qui, de la vitre d'un café, regarde circuler les passants dans les rues de Londres, et s'attache à la poursuite d'un homme dont la démarche et la physionomie lui annoncent quelque mystère à découvrir.

Comme Poë, je me suis bien souvent isolé dans la foule, au milieu de la rue, pour me changer en spectateur et m'asseoir au parterre de ce théâtre improvisé. Il m'est arrivé de regarder, ainsi qu'en une lanterne magique, toutes ces ombres qui dansaient devant moi, de les dépouiller curieusement de leurs voiles et de leurs masques, comme l'enfant qui déchire l'enveloppe de sa poupée pour voir ce qu'il y a dessous.

Ce serait déjà un exercice fort intéressant de lire les occupations quotidiennes, les professions variées, la vie intime et domestique dont chacun porte l'empreinte en quelque sorte affichée sur son front, dans ses allures et le ton de sa voix, comme sur l'enseigne d'un magasin; de rechercher le caractère qu'indique une démarche ou une physionomie; de se demander quelle longue habitude du désordre ou de la probité, quelle série de vertus ou de crimes sont parvenues à graver une expression vivante et indélébile sur tel

visage qu'on a sous les yeux, à imprimer un cachet particulier à tel regard ou à tel souvrire. L'artiste, l'homme de lettres, l'ouvrier endimanché, le commis voyageur, l'épicier, le militaire en retraite, le petit rentier, l'humble grisette, la femine comme il faut et la lorette aux grands étalages, tout ce monde se trahit à des nuances perceptibles même pour le vulgaire. Ils ne pourraient se révéler plus clairement et plus vite, eussent-ils écrit leurs noms sur leurs chapeaux, à la façon du Guillot de la Fontaine.

Mais je ne m'arrête point là. Je me demande quels intérêts, quelles passions, quels sentiments divers et contradictoires servent de mobile à chacun de ces hommes; où ils vont, d'où ils viennent, ce qu'ils méditent à l'instant même, quels crimes et quelles vertus gisent cachés dans toutes ces consciences, ce que le passé leur a donné déjà et ce que leur réserve l'avenir. A l'aide d'un mot que j'entends en passant, je refais toute une conversation, toute une vie; l'accent d'une voix me suffit pour accoler le nom d'un péché capital à l'homme que je viens de coudoyer et dont j'ai entrevu le profil. Je mets enfin à toutes les poitrines la fenêtre qu'y souhaitait Momus, et par la vitre entr'ouverte je regarde au fond de chaque cœur d'un œil curieux, et je plonge jusque dans les profondeurs de l'abime, au risque d'avoir parfois le vertige et de reculer d'épouvante.

C'est ainsi que je fais chaque jour à loisir du Gall et du Lavater sous ma responsabilité personnelle. Rien n'échappe à mon regard qui perce les ténèbres les plus impénétrables; il me le semble du moins, et cela me suffit. Chaque individu me fournit, pour peu que je le veuille, la matière d'un roman compliqué; et, comme Cuvier reconstituait un animal avec une dent, et un monde entier avec un animal, je reconstitue toutes ces vies éparses; je fais mouvoir, penser, agir à mon gré ce théâtre d'automates dont je tiens les fils.

Malheureusement je ne suis pas Cuvier.

La belle chose que l'observation, et l'heureux homme qu'un observateur! Pour lui l'ennui est un mot vide de sens; rien de terne, rien de mort à ses yeux! il anime tout ce qu'il voit; il souffle sur la cendre et rallume le feu, sur les cadavres et les fait marcher.

Mais aussi cette faculté précieuse est une arme à deux tranchants; elle devient facilement une cruelle maladie, un supplice de toutes les minutes. Plus de charme complet, de croyance ni d'abandon. Là où les autres n'aperçoivent qu'une rose, l'observateur découvre le ver tapi au fond du calice; il voit les hideuses araignées qui ont tissé leurs toiles dans l'intérieur de la Minerve de Phidias. Qu'il vaudrait bien mieux être badaud pur et simple, et se contenter de jouir, sans chercher à trop approfondir!

La cruelle chose que l'observation, et le malheureux homme qu'un observateur!

J'ai lu dernièrement qu'un affreux drôle, après avoir découpé un horloger en plusieurs morceanx et l'avoir emballé proprement dans une malle, était allé se délasser aux faciles plaisirs de la Closerie des Li-las. Que de braves gens peut-être ont bu et dansé avec lui, sans se douter que, comme dans la danse macabre, le diable était au bout de la chaîne qui les regardait en ricanant! Justement ce soir-là je passai moi-même une heure au moins aux abords de la Closerie, à contempler les saltimbanques de l'allée de l'Observatoire. Il est probable qu'avant d'entrer l'homme s'est arrêté dédaigneusement au même spectacle; peut-être l'ai-je frôlé du coude devant le

théatre de Rigolo; peut-être, — car l'imagination va vite et loin, — lui ai-je adressé la parole sans voir le rayon ténébreux qui, ce me semble, doit toujours percer sous le masque des scélérats. Cette idée ne cesse de me tracasser depuis lors. Il y a beaucoup de gredins à Paris, beaucoup de scélérats endurcis, qui, tout en combinant de sang-froid les détails essentiels et les accessoires d'un assassinat, — ou même après l'avoir commis, — étouffant le remords comme ils viennent d'étouffer un honnête homme, vont se promener en plein soleil et essayer de prendre leur part des plaisirs de la rue. Et moi qui échange chaque jour quelques mots avec une multitude d'inconnus!... Dans ce moment-ci, peut-être... Pouah! j'en ai le frisson.

Et me voilà à inspecter sournoisement les figures, à faire mentalement le procès à chacun pour un mouvement qui me déplaît, pour une parole, pour un geste, pour un clignement d'yeux, pour un trait irrégulier ou une ride cynique; et je me surprends à m'éloigner, avec un brusque mouvement de répulsion, d'un voisin dont le rire innocent m'a semblé trahir une arrière-pensée d'amertume et de remords.

Dans ces moments-là je suis bien malheureux; mais ces moments-là durent peu, il faut le dire, et en général j'ai l'observation plus gaie.

Maintenant il est temps de sortir de la foule. Si vous voulez, nous allons monter en fiacre ou en omnibus. Les fiacres et les omnibus sont les deux pôles de la civilisation parisienne. Je ne parle pas des coches et des coucous, que le progrès a tués; il a tué bien d'autres choses vraiment! Pourtant, réparation d'honneur! Un coucou qui a pris vaillamment pour devise: Au coucou obstiné, est resté sur la brèche.

nant aux coches, il en subsiste encore un dernier et rieux vestige. En l'an de grâce 1857, au milieu des teaux à vapeur, des ballons et des chemins de fer, se trouve un coche assez convaincu pour faire le ajet de Paris à Venise! Il met six semaines au vage, et les pratiques ne manquent pas.

Ce coche, que je signale à l'admiration publique et ix encouragements de tous les amis du bon vieux mps, a élu son domicile rue Pavée-Saint-André, où on peut le voir partir tous les deux ou trois jours, six heures du matin, pour ses expéditions lointaines. ecteur, vous ne pouvez vous dispenser d'aller vous assurer par vos propres yeux.

# CHAPITRE CINQUIÈME.

COCHERS DE FIACRE, COCHERS DE REMISE
ET COCHERS D'OMNIBUS.

Mais puisque nous ne sortons pas de Paris, nous n'avons que faire des coches et des coucous. Asseyonsnous donc tout simplement dans une citadine.

Et tenez, tout d'abord je vous présente le cocher, une de mes connaissances : c'est un type qui vaut bien un chapitre à part.

De tous les cochers, — personnages qui, malgré leurs airs de famille et leurs affinités de parentage, différent cependant par des traits spéciaux, comme ces sœurs dont parle le poëte latin, - le cocher de fiacre est le plus illustre et le plus digne de l'être. Gros et gras au physique, doué d'un embonpoint déespérant qui se développe en raison directe de l'activité et de la durée de ses travaux, tout au rebours de ce qui arrive dans la vie commune; portant avec une fierté goquenarde une trogne rubiconde et puissamment empourprée; enseveli, en été, dans une longue redingote où il git comme un saucisson de Lyon sous son enveloppe; drapé, en hiver, dans un ample manteau qui lui donne la mine d'une massive fontaine à cascades, le cocher de fiacre est un mortel heureux entre tous, et il diffère de l'homme des champs célébré par Virgile en ce qu'il connaît parfaitement son bonheur.

Mais c'est peu de chose que ses qualités physiques en comparaison de ses qualités morales. En tête je place, et personne ne me contredira, son irrésistible et pittoresque éloquence. Éloquence n'est peut-être pas tout à fait le mot propre ; mais je n'ai pas le francparler de madame Pernelle.

Voyez un cénacle de cochers rangés en rond près de leurs voitures, les deux mains dans les poches et la pipe à la bouche. L'œil étincelle ; la lèvre narquoise est tendue comme pour décocher une épigramme assaisonnée de gros sel et de gros rire. Tantôt ils causent politique avec une nonchalance pleine de majesté; tantôt ils se tapent sur le ventre et se font des farces. Vienne à passer un bourgeois d'apparence cossue, sur toute la ligne s'ouvre et se poursuit en sourdine un feu roulant d'interpellations insinuantes et d'obséquieuses apostrophes. Néanmoins, c'est avec calme que le cocher fait ses offres : un refus le trouve impassible, parce qu'il s'y attendait. Le cocher a l'expérience de la vie; il n'est pas né pour les folles espérances et les enthousiasmes faciles; il est blasé sur toutes choses, comme le roi Salomon.

Rien de plus irritable pourtant que cet homme qui paraît si placide à l'état naturel : grattez l'écorce du bout du doigt, et la flamme intérieure fera explosion. C'est surtout dans ses querelles, — et il en a souvent, — qu'il faut étudier le cocher de fiacre, si l'on veut connaître sa spécialité. Qu'un malheureux passant, bien râpé surtout, ait failli se faire écraser par son cheval étique, aussitôt la mèche s'allume et les imprécations éclatent. Pour ma part, en pareil cas, je ne manque jamais de m'arrêter à quelques pas, jusqu'à ce que le torrent d'invectives soit épuisé, et je m'en vais toujours de plus en plus abasourdi de l'opulent répertoire d'injures et de jurons qu'enserrent les lèvres d'un cocher.

Mais où ils sont sublimes à voir et à entendre, c'est

quand leur amour-propre est en jeu, lorsqu'un confrère les a accrochés au passage ou refuse de reculer pour leur faire place. Jamais leur éloquence ne se déploie si largement qu'en famille. Quel feu croisé des deux côtés à la fois! Quel fleuve intarissable d'arguments ad hominem saupoudrés de cris rauques, de gestes furibonds, de sonores coups de fouet! Quelle grêle d'écrasantes invectives, à la façon des héros d'Homère, ou de Démosthène foudroyant Eschine! On ne reconnaîtrait jamais le bonhomme de tout à l'heure dans ce lion rugissant.

Tant que le débat reste entre eux, tout est pour le mieux. Les parties sont d'égale force, et chacun se retire avec les honneurs du triomphe. Mais pour qu'un profane ose se risquer à pareille tâche, il faut qu'il se sente la langue bien ferme à la riposte et les poumons bien robustes. Songez au mot de Molière: « Qu'est-ce que la raison avec un filet de voix contre une gueule comme celle-là? » Si vous ne dominez pas l'organe du cocher, vous êtes un homme perdu. Le cocher jure, le cocher tempête, le cocher se dresse sur ses ergots, vous écrase, vous broie, vous aplatit, et s'envole en cinglant un coup de fouet à sa haridelle, tandis que la victime reste clouée à sa place par une dernière injure qu'il lui a décochée dans sa fuite. Le cocher a, dans ces conjonctures, après avoir éteint le feu de son ennemi, un superbe haussement d'épaules qui peut se traduire ainsi dans le langage vulgaire :

« Ca veut soutenir la partie avec un cocher, et ça n'a pas seulement de voix! »

Vous demeurez tout penaud, entouré d'un cercle de gamins qui vous trouvent parfaitement ridicule. Je vous le dis : ne vous attaquez jamais au cocher de fiacre, et s'il lui prend fantaisie de s'attaquer à vous, baissez la tête, secouez les oreilles et passez votre chemin.

Un jour pourtant, il y en eut un qui trouva son maître dans la personne d'un simple campagnard, humble conducteur d'une voiture de laitière. La carriole de celui-ci s'était embarrassée dans la roue d'un fiacre arrêté devant un magasin; déjà le cocher, qui croyait tomber sur une victime débonnaire, préludait à l'attaque en tâtant le terrain; mais voilà mon campagnard qui se rebiffe, et d'une voix perçante:

"Va donc, s'écrie-t-il; est-ce que tu crois que je vais me disputer avec toi dans la rue, comme un voyou? Il faut être cocher comme toi pour le croire; il n'y a que des cochers pour se permettre ces choses-là. Me disputer avec un cocher, moi! mais c'est la lie du peuple, les cochers! Tout le monde sait que ce sont tous des va-nu-pieds. Qui est-ce qui parle à un cocher, seulement? Qui est-ce qui fait attention à lui? On le méprise, on lui crache dessus quand il vous insulte, et voilà tout. Un cocher, ce n'est pas un homme, c'est connu: ça ne vaut pas son cheval."

Il continua longtemps sur ce ton avec une volubilité terrible, écrasant son rival à chaque repartie, et lui faisant rentrer ses paroles dans le corps à mesure qu'il essayait de répondre. Le cocher eut beau s'y reprendre à vingt fois; dominé par cette voix tonnante, rouge de honte et tremblant comme un fiévreux, il ne put parvenir à placer son mot. Enfin, il descendit précipitamment de son siège : je crus qu'il allait se jeter sur son audacieux interlocuteur pour venger sa défaite; mais il se borna à offrir, d'une main mal assurée, quelques poignées de paille à son cheval, pour se donner une contenance. Le campagnard disparut lentement avec un sourire plein d'un profond dédain. Alors le vaincu tenta de se rapprocher, sans avoir l'air de rien, d'un groupe de portières qui avaient assisté à la discussion : elles eurent la bassesse de détourner la tête, feignant de ne le point voir. C'était un homme déshonoré à leurs yeux.

Deux jours après, je lus dans les journaux qu'on avait retrouvé le cadavre d'un cocher dans la Seine.

Hélas! les cochers, il faut bien que ie l'avoue. sont, pour la plupart, des sceptiques endurcis, dent la boutique du marchand de vin est le temple; des don Juan aux mains rougeaudes, qui professent les plus larges principes en fait de morale: des philosophes du troupeau d'Épicure, amis de la gaudriole, à qué! méprisant au plus haut point les tartufes, admirant avec passion Voltaire qu'ils n'ont pas lu. Piron, dont ils achètent les œuvres dans les éditions populaires, et Béranger, dont ils chantent les couplets grivois entre la poire et le fromage. Il y a dans chacun d'eux l'ironie qu'on devine et qui effrave; il y a surtout une supériorité, une pénétration, une rapide perspicacité de coup d'œil qui me font croire parsois à une espèce de communion fantastique entre ces hommes et l'esprit malin. De prime abord ils vous devinent; ils ont, sans vous toucher, palpé votre gousset, flairé la misère sous le luxe apparent, le sang plébéien sous les grandes manières. Aucune nuance no leur échappe. Ils distingueraient tout de suite une lingère d'une modiste, et un étudiant en droit d'un étudiant en médecine. Ils en ont tant yu et tant mené! Ils sont si bien placés pour observer tout ce qui passe à leurs pieds et pour écouter à la porte!

A ce propos, voici un fait historique.

Deux de mes amis étaient en partie fine : l'un,

legerement fat (je lui demande bien pardon), venait de passer avec succès je ne sais plus quel examen, et. dans l'enivrement du triomphe, il avait voulu faire jouir son camarade avec lui de toutes les voluptés de la civilisation. A l'issue d'un diner sardanapalesque, nos gaillards montèrent dans un milord. C'était en été : ils avaient eu soin de replier la capote de la voiture pour se mettre à découvert, et tout en avançant à travers le bois de Boulogne dans ce splendide appareil, ils causaient avec le cocher. Le premier, digne et froid jusque dans ses moments d'abandon, se tenait dans son coin, bien frisé, la moustache cirée, le lorgnon à l'œil, ganté de frais comme un gentleman, et émiettant de loin en loin, d'un air de haute protection et de condescendance ironique, quelques paroles à l'esclave qu'il avait pris sous ses ordres. L'autre, suffisamment hilare et presque aussi bien mis, soutenait la conversation de l'air d'un dandy en belle humeur, qui juge à propos de s'encanailler un instant et de faire des études de mœurs in animâ vili. Tous deux fumaient, en s'étalant dans une pose d'un adorable nonchaloir, d'énormes havanes à l'arome nénétrant.

"Moi, voyez-vous, leur racontait pendant ce temps le cocher, qui s'était retourné à demi vers eux, je suis un vieux routier, et il n'y a guère moyen de m'attraper. Vous n'en trouverez pas un comme moi pour sonder son homme du premier coup. J'en ai vu qui voulaient m'en faire accroire; mais va-t'en voir s'ils viennent! on ne me prend pas comme un nigaud. Ainsi vous, sans vous offenser, je vois ça tout de suite, c'est plus fort que moi : vous avez beau faire les fendants, vous n'ètes pas de la haute."

Il dit, et allongea un coup de fouct à son cheval,

tandis que nos deux jeunes gens tressaillaient d'étonnement et de honte.

Ce n'était que trop vrai : les malheureux n'étaient pas de la haute!

A côté de ce type accentué, le cocher de remise n'est qu'un être sans grandeur et sans cachet : il n'a pas l'ampleur, la physionomie narquoise, le masque ironique de son confrère. Le cocher de remise s'est frotté à la bonne compagnie; il s'est plié aux formules et aux attitudes du respect, aux banalités de la convenance et du bon ton. La civilisation a déteint sur lui; ce n'est plus qu'une médaille effacée dont l'empreinte a presque entièrement disparu. La grande figure du cocher de fiacre dégénère dans le cocher de remise, comme une monnaie de bronze qu'on s'aviserait de dorer par le procédé Ruolz.

Mais le cocher d'omnibus possède du moins son caractère à lui. C'est un personnage mélancolique et résigné qui n'a du premier que l'embonpoint, poussé jusqu'à des proportions ridicules. Depuis vingt ou trente années, il parcourt incessamment la même ligne, de huit heures du matin à minuit, sans avoir jamais varié d'un iota. Juché sur son piédestal, à une hauteur prodigieuse, recueilli sous son chapeau ciré, il dirige du fouet, pareil à l'Hippolyte classique, des chevaux qui semblent se conformer à ses tristes pensées. On dirait un de ces automates pour qui l'intelligence, la pensée, la vie sont choses de luxe, parfaitement inconnues et parfaitement inutiles. Il doit être doué juste d'autant de raisonnement qu'il en faut pour gouverner, sans renverser les bornes ni briser les vitres, sa voiture colossale, et pour serrer la bride quand un passant lève son parapluie ou que le conducteur le tire par la ficelle attachée à son bras,

comme à ceux de ces ingénieuses poupécs de Nuremberg qu'on fait agir à volonté à l'aide d'un ressort.

Quelquesois il voit passer de loin une semme pauvrement vêtue, avec un marmot à la main; la semme lui envoie un salut amical et le montre à l'ensant d'un air joyeux et sier. Alors le cocher semble se réveiller; il agite son souet et sait des signes d'intelligence, heureux, triomphant, mais sans cesser de surveiller les mouvements des piétons, toujours empressés de se saire écraser.

Ce n'est rien toutefois que cette triste existence à côté de celle de son collègue le conducteur, condamné à se tenir debout tout le jour derrière cette monstrueuse machine, en plongeant de tous côtés, le long de chaque rue, au fond de chaque porte cochère, un regard inquiet, pendant que les cahots lui brisent les genoux et lui font cruellement danser les entrailles. L'unique distraction de l'infortuné consiste à regarder patauger les passants dans les marais du macadam, à hisser de temps à autre dans l'intérieur un gros monsieur essoufslé, à donner la main à quelque jolie petite dame qui s'appuie sur son bras comme sur une machine inanimée, sans s'inquiéter si elle n'irrite pas en lui les cruelles convoitises qui dévoraient Tantale; à tirer plus ou moins brusquement, en guisc de plaisanterie, le cocher par la corde, enfin à faire marcher l'aiguille d'un pas sur le cadran à chaque nouveau voyageur.

Voilà celui qu'il faut plaindre; voilà le paria et le forçat. On nous parle de ces captifs historiques enfermés pendant dix ou quinze ans dans des cages de fer: mais c'est sa vie entière que le conducteur d'omnibus passe dans cette cage, tout près de ces banquettes si bien rembourrées qui l'attirent de leur vo-

luptueux sourire, réduit à rester toujours emprisonné dans la même position, à se maintenir en équilibre au milieu des cahots, ballotté à droite et à gauche comme un colis mal assujetti, sur la marche qui lui sert de piédestal, et dont l'infranchissable barrière d'une courroie lui défend de sortir. Aussi, comme il saisit avidement le moindre prétexte de quitter un moment ce lit de Procuste! Comme, aussitôt que l'omnibus entre dans une rue tant soit peu montante, il descend avec délices, sous ombre de ménager les chevaux, ses confrères, et s'avance à pas lents, en se dégourdissant voluptueusement les jambes! Parfois même il s'attarde à flâner en arrière, quitte à courir de toutes ses forces pour rejoindre le véhicule parvenu au haut de la rue.

C'est surtout durant les stations de l'omnibus qu'il s'empresse de mettre à profit ses quelques minutes de liberté pour aller renouer le fil d'une causerie vingt fois reprise et vingt fois interrompue avec une amie de cœur, le plus souvent une marchande des quatre saisons, à qui il a contracté l'habitude de faire la cour au pied levé pour occuper ses loisirs, tandis que le cocher, un matérialiste, coupe à même dans un énorme morceau de pain bis surmonté d'un non moins énorme morceau de lard ou de fromage,

Parfois il arrive, aux débutants surtout, de s'oublier dans cette douce conversation; un coup de sifflet les rappelle à la chaîne et leur annonce qu'ils auront à payer d'une amende ces quelques secondes de plaisir volées à leur captivité.

Les chevaux, comme on peut croire, ont leur large part de soucis dans tout cela. Entre autres innovations qui contribuent à rendre le métier de cheval d'omnibus tout à fait inabordable pour un animal qui se respecte, il faut compter l'adjonction récente des banquettes supérieures. Si l'on n'y est pas très-voluptueusement bercé, on y jouit du moins d'un superbe coup d'œil et d'un air à peu près sain, sans compter qu'il n'en coûte que trois sous au lieu de six. Ce dernier avantage n'est pas le moindre à mon sens; pourquoi m'en cacherais-je? On sait bien qu'un homme de lettres n'a pas toujours six sous dans sa poche, — un de plus que le Juif errant!

Cette innovation a singulièrement multiplié les chevaux, et, par suite, les conducteurs supplémentaires. Le conducteur supplémentaire est un pauvre diable dont la fonction consiste à attendre près de sa haridelle, assis sur une borne, au bas d'une côte, tous les omnibus du jour les uns après les autres; à les remorquer jusqu'au haut de la rue, puis à redescendre pour recommencer dix minutes après. Je comprends le rocher de Sisyphe et le tonneau des Danaïdes quand je vois des choses pareilles.

Généralement le conducteur supplémentaire est taciturne et mélancolique : il a l'air incliné vers la tombe. Il est à remarquer, d'ailleurs, que l'omnibus semble éteindre et pétrifier tous ceux qui l'approchent. Les gens qui vivent des voyageurs, ceux qui passent leurs jours en compagnie des voitures et des chevaux, se reconnaissent d'ordinaire à une turbulence grossière et caractéristique, dont les servants de l'omnibus sont à peu près les sculs qui n'offrent pas de traces. On dirait que de cette lourde machine s'échappe une influence placide et soporifique, semblable à celle qui endort les marmottes et les tortues au commencement de l'hiver.

### CHAPITRE SIXIÈME.

#### ENSEIGNES ET AFFICHES.

Mais pendant que nous sommes en omnibus, ou en fracre, nous n'avons rien de mieux à faire que de regarder les enseignes, tâche remplie d'attraits pour qui sait découvrir le beau côté des choses. C'était là mon occupation favorite autrefois, quand je faisais mon entrée triomphale par la carriole de mon oncle dans la sous-présecture de l'arrondissement. Je passais sans cesse et précipitamment d'un côté de la voiture à l'autre, pour ne perdre aucun détail des belles devantures qui bordaient les deux rives de la rue; je lisais chaque enseigne comme un bourgeois de petite ville lit son journal depuis le titre jusqu'à la signature de l'imprimeur. Ce qui me frappait surtout plus que je ne puis dire, c'étaient ces nègres de bois, couverts de vêtements rouges et tenant une longue pipe à la main, que j'apercevais devant la vitre de tous les marchands de tabac : combien de fois n'ai-je pas pleuré à chaudes larmes pour qu'on m'en achetat un!

Quel est le flâneur savant qui nous donnera l'histoire des enscignes, qui écrira les diverses péripéties, les transformations successives, les périodes de progrès et de décadence par où elles ont passé?

Jadis, — et quand je dis jadis je veux parler d'il y a quarante ou cinquante ans, aussi bien que du moyen âge et des deux derniers siècles, — le calembour était un élément presque indispensable de toute enseigne qui visait à l'effet. Alors florissaient les ca-

barets du Bon coing et de l'Épi-Scié, et auparavant ceux de la Roupie (une roue et une pie), du Puissant vin (un puits d'où on tirait de l'eau), de l'Assurance (A sur une anse), et de la Vieille science (une vieille qui scie une anse). C'était le beau temps! On voyait encore des fantaisies à la manière de Callot; telle était l'enseigne de la Truie qui file, laquelle, du reste, s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Puis il y avait la malice gauloise et la mordante épigramme, par exemple, le Tout en est bon, représentant une femme sans tête!

Voulez-vous savoir ce qu'a fait de cette spirituelle devise un charcutier bel-esprit? Allez dans la rue Sainte-Marguerite, et vous lirez en belles lettres d'or sur une devanture: Tout en est bon, depuis les (ici quatre pieds de cochon en peinture) jusqu'à la (et l'on voit s'étaler par-dessous une superbe tête avec un grouin phénoménal).

Sauf de rares exceptions, les enseignes d'aujourd'hui sont moins innocemment et moins naïvement prétentieuses. En dehors de quelques-unes, reléguées dans les ruelles et les culs-de-sac, qui ont gardé les traditions d'une syntaxe vagabonde et d'une orthographe capricieuse, elles ont appris dans Noël et Chapsal l'art de parler et d'écrire correctement. Elles vont s'approvisionner dans l'histoire, dans le roman, le drame, l'opéra, la mythologie; elles exploitent le succès de la veille et la mode du jour pour s'en faire un titre; elles appellent la littérature et les arts à l'aide de l'industrialisme essoufslé, et les chargent de battre de la grosse caisse au profit du comptoir. Nos grands magasins ont pris pour devise : Au Prophète, au Prince Eugène, au Palais de l'Industrie, aux Trois Mousquetaires, au Colosse de Rhodes, à la

Tour Malakoff. Vous ne pouvez faire un pas sans lire au front d'une boutique : A la Tour de Nesle, au Sonneur de Saint-Paul, à la Dame blanche, etc. Qu'une éruption de la butte Montmartre vienne à engloutir Paris, comme le Vésuve a englouti Pompéi, on pourra, après quinze cents ans, retrouver sur nos enseignes l'histoire de nos triomphes militaires et celle de notre littérature.

On pardonnerait encore à ces Turcarets de l'aunage et du prix fixe d'usurper des titres qui ne leur appartiennent pas et de se ranger sous un drapeau avec lequel ils n'ont rien à démèler, comme on pardonne à certains Georges Dandins, au demeurant les meilleurs fils du moude, de s'improviser gentilshommes à l'aide d'une particule et du nom de leur village natal. Le pédantisme est une prétention d'un genre plus impardonnable, que se permettent trop souvent les enseignes d'aujourd'hui. Les malheureuses savent le grec et le latin, elles font des néologismes, forgent des mots baroques et ne craignent pas d'étaler en gros caractères des expressions telles que : сняюмо-

De grace, ramenez-nous aux calembours d'autrefois!

Cependant, j'excepte de la proscription l'enseigne polyglotte que j'ai vue à un coiffeur de la rue Racine, disparu depuis deux ou trois ans. Cet artiste, fort érudit, bien que perruquier, réfléchissant qu'il était au centre du quartier savant, crut faire acte de bon ton en affichant sur sa devanture un spécimen de ses connaissances variées en fait de linguistique : il ne doutait pas de voir aussitôt accourir à son officine, comme à une des merveilles du monde, la clientèle du plus haut parage, les professeurs de la Sorbonne

cées environnants et les étudiants studieux des quatre facultés, quoique la faculté de droit soit à peu près la seule qui se fasse raser, friser et coiffer. En tête on lisait : Κείρω τάχιστα, χαι σιωπῶ, — je travaille promptement et en silence, ce qui, on en conviendra, n'était pas trop mal choisi pour un barbier. De chaque côté s'alignaient sur les volets et les vitres des inscriptions latine, allemande, anglaise, italienne, espagnole. La langue nationale était la seule oubliée, de sorte que sans le classique plat à barbe, le passant illettre eût cru voir la maison de quelque jongleur indien, toute couverte d'hiéroglyphes et d'inscriptions magiques en guise de talismans.

Et pourtant le barbier se vit contraint de fermer sa boutique : la fortune est aveugle! Cet homme était trop savant pour être barbier, sinon barbier de Périclès ou de Mécénas, en ces temps où les poêtes, les jeunes patriciens et les riches affranchis se rassemblaient, pour causer des affaires du jour, dans l'échoppe du tonsor.

En général, les enseignes, on l'a déjà vu, ne pechent point par la modestie. Il en est bien peu, une douzaine peut-être, qui aient l'adresse et le bon goût de s'intituler: Au Gagne-Petit, voire au Bon Marché; moins encore qui osent résolûment écrire sur leur drapeau, comme ce boutiquier des environs du Temple: Aux Prolétaires. MM. les commerçants, qui sont de profonds philosophes, sans avoir lu Aristote ni Descartes, savent bien que de toutes les passions humaines, la vanité peut-être est la plus forte, parce qu'elle est la plus sotte et la plus ridicule. En conséquence, ils écrivent au haut de leurs magasins: A la Coquette, à la Gourmande, à la

Sultane, etc.; et ces dames d'accourir, pour bien montrer au public qu'elles ont le moyen d'être coquettes et gourmandes, et qu'il ne tiendrait qu'à elles de faire les sultanes, comme ces jeunes gens qui, après avoir diné à dix-huit sous, tracent des zigzags et des arabesques en marchant sur le trottoir, afin de faire croire aux passants qu'ils sont assez riches pour se griser.

Je suis persuadé que, s'ils n'étaient pas retenus par un reste de pudeur et par la crainte des quolibets, les fournisseurs à la mode inscriraient volontiers sur leur devanture: Le public est prévenu que c'est ici la maison la plus chère de tout Paris; ou bien encore: La maison garantit aux personnes qui veulent bien l'honorer de leur confiance que tout objet est vendu ici le double au moins du prix qu'il coûte ailleurs. Alors duchesses, marquises et lorettes pourraient, sans déroger, faire arrêter leur équipage devant ces magasins. Elles ne risqueraient pas d'y heurter quelque bourgeois sourvoyé, quelque provincial ahuri, et le fait seul de leur entrée dans une boutique pareille scrait aux yeux de la foule et du marchand une brillante démonstration de luxe et de grand ton.

Cet orgueil instinctif se retrouve partout dans les enseignes d'aujourd'hui. Parcourez la liste des cafés, hôtels, restaurants, etc., et vous en trouverez les deux tiers au moins qui ont la fatuité de se dire cafés ou hôtels de Paris, de France, des Quatre-Nations, des Cinq parties du monde, de l'Univers, des Princes, etc. Je viens d'entrer dans un estaminet qui se proclame Européen, et j'y ai trouvé deux maraîchers qui prenaient des verres d'absinthe avec le garçon.

On rencontre, il est vrai, quelques-unes de ces enseignes qui laissent percer, en dessous de leur emphase ingénue, une sorte de raillerie narquoise. C'est dans cette catégorie que rentre la vieille devise des écrivains publics: Au Tombeau des secrets, et cette autre, non moins connue, que j'avais prise longtemps pour une agréable plaisanterie des petits journaux, mais qui s'étale encore dans certaines rues détournées: Grépin, réparateur de la chaussure humaine.

J'aime à croire qu'il en est de même pour les magasins de nouveautés et les restaurants qui s'intitulent, les uns : Au Paradis des dames; les autres : Au Banquet d'Anacréon.

Ce sont là de grandes phrases, sans doute, mais je trouve un orgueil mille fois plus superbe dans la plupart des enseignes ordinaires, composées tout simplement d'un nom propre. Rien n'est si prétentieux que l'affectation de la simplicité, et j'avoue qu'en contemplant ces longues files de devantures, qui portent ces seuls mots : Béraud. Dumont : Du-RAND, HENRION, CHARBONNEAU, etc., je suis effrayé de cette allure monumentale, grosse de prétentions, boussie de suffisance. Voilà des noms propres qui se carrent à la facon d'un matamore ou d'un Hercule des foires. Ils se campent le poing sur la hanche en plein soleil, ayant l'air de crier au public : « Regardez, admirez: c'est moi, vous savez bien, moi; est-ce qu'il y a quelqu'un au monde qui ne me connaisse pas? " Nos bons vieux ancêtres, qui n'étaient point si glorieux, mettaient en toutes lettres: . Béraud, chamoiscur; Dumont, passementier; Durand; ferblantier. » Ils ne croyaient point inutile d'éclairer par un bref commentaire les énigmes de leur étalage, comme du temps de Shakspeare on mettait une inscription sur un poteau pour aider à l'intelligence des

décorations sommaires du théâtre. Aujourd'hui il semble que ce soit entièrement superflu, et que ces noms illustres doivent nécessairement dissiper toute obscurité de leur propre lumière, comme si l'univers entier était tenu de savoir que M. Henrion est bottier et M. Charbonneau boulanger.

Si j'étais forcé de choisir, je préférerais de beaucoup à cette orgueilleuse concision la loquacité provençale d'un célèbre confiseur, mi-candide et mi-roué, lequel a jugé à propos de faire des réclames avec des sermons et d'afficher sur ses volets, côte à côte avec ses nougats, les commandements de Dieu et de l'Église.

Une autre tradition qui s'en va, c'est celle des vignettes et des tableaux de genre qui ornaient les enseignes du temps jadis. Au-dessus de chaque boutique un peu convenable s'étalait un petit chef-d'œuvre d'humour, dans lequel la palette d'un artiste inconnu, d'un rapin désillusionné de la gloire, avait prodigué la verve, les coulcurs et la fantaisie. Le pinceau complétait la parole, et la parole expliquait l'œuvre du. pinceau; l'idée, apparaissant sous deux formes, exerçait un double charme, et séduisait à la fois l'esprit et le regard. Hélas! ces tableaux ont presque tous disparu, comme ces naïves scènes de genre qui illustraient autrefois les assiettes de faïence et jusqu'aux rideaux de lit de la moindre maison campagnarde. On rencontre bien encore de loin en loin quelques vestiges de cet usage antique, par exemple, un buveur couronné de pampre, le nez rouge, la face enluminée et le verre à la main, à califourchon sur un tonneau ventru, ou bien un gourmet émérite dégustant d'un air de suprême volupté une pincée de tabac délicieux ou de moka superfin.

Mais, en général, ces peintures sont entachées du caractère moderne; elles tombent dans le clinquant, le maniéré, le joli, et n'ont plus cette honnêteté de dessin et cette candeur du coup de pinceau qui donnent tant de prix aux enseignes des auberges de village.

Allez voir, sur la devanture d'un magasin du quai aux Fleurs, le tableau des Noces de Vulcain. Qui a fait cela? Est-ce un grand prix de Rome s'exerçant à un pastiche de Prudhon; un lauréat de l'école des Beaux-Arts, tombé de chute en chute de la grande peinture académique à la décoration des boutiques de nouveautés; ou bien, comme il sied, un de ces honnêtes barbouilleurs, dont la brosse ardente et naïve jette sur la toile, sans nul souci académique, des créations saisissantes d'originalité et de fantaisie pittoresque?

Sur quelques points cependant, la tradition s'est conservée à peu près dans sa pureté primitive. Je citerai, entre autres, les enseignes de quelques charbonniers de haut parage, de la plupart des remplacements militaires, enfin des sages-femmes jurées, corps respectables qui demeurent fidèles aux vieilles coutumes et ne sacrifient point au papillotage artistique des pinceaux prétentieux. Il n'est personne qui n'ait admiré maintes fois ces charmants petits tableaux représentant un fort qui porte un sac énorme sur son large chapeau, une matrone qui recoit et berce en ses bras un enfant emmaillotté; ou bien ces toiles plus importantes, qui sont presque des tableaux d'histoire, et qui offrent tour à tour aux regards ; un superbe lancier à cheval; un conscrit faisant, au détour du chemin, ses adieux à la payse baignée de larmes; un beau hussard frisant sa moustache de la main gauche et offrant galamment le bras droit à une jeune et rougissante cantinière; enfin une mêlée fou-gueuse destinée à porter l'épouvante dans le cœur du fils de famille.

J'ai vu dernièrement dans la rue Bellechasse, à la porte d'un marchand de vin, le plus succulent trophée de jambons, verres, bouteilles, pâtés et gigots, peints en un fouillis vigoureux, d'une brosse franche et hardie qui semble dénoter la main d'un Rubens populaire. Il y a encore les toiles des saltimbanques, dont j'ai parlé ailleurs. Si ce n'étaient ces dernièrs et vénérables vestiges, d'ici peu le peintre d'enseignes deviendrait un vrai mythe.

Il ne faut pas mépriser ces chefs-d'œuvre anonymes, contre lesquels font rage le soleil, le vent, la pluie et les progrès du siècle. Hogarth a fait des enseignes avant de peindre les Comédiennes ambulantes. Horace Vernet en a fait aussi; et n'est-ce pas Géricault dont on admire un cheval blanc à la devanture d'une auberge des environs de Paris?

Mais gardons-nous d'oublier les gravures de mode alignées derrière les fenêtres des tailleurs, et qui représentent de petits jeunes gens au profil correct, bien frisés, bien peignés, se tenant droits et roides dans leurs habits neufs; ou de jeunes dames souriantes, penchant la tête, arrondissant la bouche en eœur et minaudant à la façon d'une pensionnaire à marier qui débute dans le monde. Quant aux bustes de cire que j'ai contemplés bien des fois à travers les vitrages des modistes et des coiffeurs, jamais Pradier ni Canova n'ont fait de contours plus voluptueux, de formes plus arrondies, de galbes plus irréprochables. L'Apollon du Belvédère n'a pas une chevelure si soyeuse et si bien peignée, des yeux aussi langoureusement

fendus, des dents et des ongles plantés avec cette proportion, cette grace, cette symétrie. Ces bonshommes de cire ou de papier font vraiment honte aux hommes de chair et d'os, bien que j'en connaisse quelques-uns parmi ces derniers qui seraient tout à fait dignes, par la manière irréprochable dont ils mettent leur cravate et disposent l'élégant édifice de leur chevelure, de figurer au milieu des poupées de cire à la devanture d'un coiffeur.

Que l'industrie humaine est ingénieuse pour attirer l'attention du passant! Comme tous ces commercants luttent d'efforts et de sagacité, rien que pour contraindre le regard indifférent à se fixer sur leur étalage! Tantôt ce sont des moulins en papier peint qui tournent tout seuls, des automates aux mouvements rhythmiques et anguleux, - des barbiers de carton, par exemple, dont le rasoir passe et repasse sur le menton d'une pratique, ou bien un cordonnier frappant convulsivement de petits coups de marteau sur le soulier qu'il tient de la main gauche. Tantôt c'est un trophée de mâchoires de tous les calibres et de toutes les puissances, qui s'ouvrent et se referment lentement devant un triple cercle de gamins, de provinciaux et de soldats atterrés d'admiration. Oh! les machoires! N'y a-t-il pas quelque chose de profondément mélancolique dans ce mouvement continuel qui les fait s'escrimer à vide et recommencer sans cesse avec résignation ?

Et pourtant, tout cela ne vaut pas encore les aftiches : c'est dans cette partie flottante et mobile qui se renouvelle sans cesse que triomphe le génie de l'industrialisme. La science de l'affiche a atteint aujourd'hui des proportions jusqu'alors inconnues : elle est arrivée à ce rare degré de perfection où l'habileté

devient de l'art. Et ici je ne parle point de ces placards extraordinaires, miracles de patience, où des professeurs de calligraphie exécutent au trait les scènes les plus dramatiques des Enfants d'Édouard. et parviennent à représenter Napoléon à cheval, par une ingénieuse combinaison de lignes où se trouve dessinée et racontée en même temps son histoire. Non, ic veux me borner aux affiches ordinaires. Jusqu'où n'y a-t-on pas poussé l'éloquence typographique, les séductions de la vignette, les fascinations de la couleur, usant des teintes les plus variées et les plus éclatantes pour prêter un appui perfide aux ruses de la rédaction! Combien de chess-d'œuvre d'artificieuse éloquence, combinés par l'esprit sagace d'un commercant aux abois, le colleur placarde tous les matins et le chiffonnier enlève tous les soirs! N'avezvous jamais rencontré de ces affiches intelligentes et animées, vrais tableaux de genre, qui vous arrêtent au passage par une pluie battante, au milieu de la boue et des passants, fussiez-vous en retard de dix minutes sur l'heure du diner? Le moyen de passer indifférent devant de petits carrés de papier rouge ou d'immenses parallélogrammes de papier jaune qui vous crient tout à coup, au détour d'une rue :

# HALTE LA!

N'ALLEZ PAS PLUS LOIN SANS PRENDRE MON ADRESSE

### VOTRE INTÉRÊT VOUS LE COMMANDE

Chapeaux extra-superfins. 10 fr. Chapeaux, 1re qualité. . . . 6 fr. 1d. extra-beaux fins. 8 fr. 50 c. Tout ce qui se fait de plus beau. 12 fr. 1d. superfins. . . 7 fr. 50 c.

Ou bien:

# NE PLEUREZ PLUS

Et au-dessous, traîtreusement dissimulé en petites lettres qui disparaissent à l'ombre des autres :

LA PERTE DE VOS OBJETS CASSÉS.

Le tout pour annoncer une colle à raccommoder la faience et la porcelaine.

Ou bien encore, ce qui me paraît le nec plus ultra:

# AUX PERSONNES SENSIBLÉS!!!

Naturellement vous vous approchez, croyant voir l'annonce d'un roman de madame Cottin, et vous êtes tout stupéfait de lire sous cette exclamation splendide, tantôt:

BANDAGES HERNIAIRES DE TOUTES FORMES ET DE TOUS PRIZ.

#### Tantôt:

NOUVELLE PATE POUR FAIRE COUPER LES BASOIRS.

Si vous êtes un sot, vous haussez les épaules; mais si vous êtes un homme très-naïf ou très-spirituel, — ce qui revient souvent au même, quoique cela soit fort différent à coup sûr, — vous inscrivez l'adresse de ce prodigieux industriel sur votre calepin.

Et voila ce que c'est au juste que l'art et l'éloquence!

Voulez-vous d'autres échantillons? Il n'y a qu'à choisir.

Saluons d'abord ce marchand de pommade contre les engelures, qui a inscrit en lettres rouges sur sa bannière:

#### VOYEZ

# LA HUITIÈME MERVEILLE DU MONDE

Et au-dessous, ce commentaire, tout à fait de circonstance :

#### PLUS DE CHARLATANS!!!

Regardons sur le mur voisin :

# ON VOUS INVITE A DINER

CHEZ GROS-PIERRE, RUE DE L'ARBRE-SEC, No...

Pour 80 c., on a : potage, deux plats au choix, une salade suivant la saison, un dessert, un carafon d'excellent mâcon, PAIN A DISCRÉTION.

LE SERVICE SE FAIT EN ARGENTERIE.

### CUISINE SUPÉRIEURE. PROPRETÉ. CÉLÉRITÉ.

Quelquesois, car les affiches reproduisent toutes les nuances de la littérature et tous les genres de style, c'est une rédaction qui se donne des airs de naïveté malicieuse, qui affecte des allures cavalières et indépendantes, comme ces charlatans avisés qui savent bien que le plus sûr moyen de vendre est de saire semblant de n'en avoir point envie, ou bien encore comme ces jeunes poëtes qui croient qu'il est de bonne politique de traiter le public du haut en bas dans leurs présaces, pour lui inspirer le respect de leur propre personne. Que dites-vous de ceci, par exemple :

### **BAH!!!**

### **AUTANT LA QU'AILLEURS!**

ALLONS DINER RUE SAINT-DENIS, CHEZ CASCARET, etc.

Les rapins et les calicots (pardon de ces termes peu académiques qui n'ont pas de synonymes connus), gens d'esprit débraillé, trouvent cela fort drôle, et ils ne manquent pas d'aller diner chez Cascaret, surtout quand il n'en coûte que dix-huit sous.

Voici encore quelque chose de bien joli, que je viens de découvrir tout récemment :

PUISQUE

# MES CHEVEUX TOMBENT,

JE VAIS ALLER CHEZ MADAME SAINT-ERNEST,

Rue \*\*\*, 115.

QUI À DE L'EAU POUR LES EMPÊCHER DE TOMBER

ET

## DE LA POMMADE POUR LES FAIRE REPOUSSER.

Mais les colonnes d'Hercule de l'éloquence typographique ont été atteintes, une de ces dernières années, par les affiches de deux maisons de confection rivales. L'une d'elles surtout arbora tous les deux jours, pendant un mois, d'incommensurables feuilles de papier qui pouvaient à peine trouver des murs capables de les recevoir, et où s'alignaient, en caractères hauts de six pouces, des proclamations pleines de fougue et d'enthousiasme. C'était le génie de la réclame, le feu sacré de la spéculation, faisant arme de tout, maniant tour à tour l'émotion et l'ironie, s'adressant à l'esprit et au cœur, criblant l'adversaire de mordantes épigrammes, et s'aventurant sans effroi dans les plus bibliques hyperboles. Le propriétaire de l'établissement, un grand homme qui

avait fait fausse route, trouvait moyen de raviver sans cesse l'attention blasée du public, d'endormir ses soupçons, de recommencer chaque fois à vaincre une défiance toujours en éveil et toujours rallumée. La veille on s'était déjà laissé prendre à une grande affiche jaune qui débutait sur le ton lyrique pour finir par un aperçu du prix courant des articles d'été. Mais comment voulez-vous qu'on se défiaté le lendemain, en se retrouvant en face d'une grande affiche rouge, commençant de la manière suivante:

# PARIS VA FONDRE

8 1

#### LES CHALEURS CONTINUENT PLUS LONGTEMPS.

et concluant tout à coup, après une page de prose folatre, au moment où l'on ne s'y attendait guère, qu'il faut aller se munir en toute hâte de vêtements légers au bazar dont suivaient le nom et l'adresse?

D'autres fois, le rédacteur tirait ingénieusement parti des circonstances politiques qui occupaient alors tous les esprits, et des manifestes des opinions opposées. Choisissant habilement son exorde, il savait, — par une adroite disposition des mots, par le choix et l'arrangement des lettres, dont les unes, presque imperceptibles à l'œil nu, se dissimulaient dans les intervalles, tandis que les autres s'étalaient avec ampleur, — produire une combinaison perfide qui attirait forcément les regards. On approchait sans défiance, croyant lire un supplément à son journal, et on s'apercevait trop tard qu'on était tombé dans un guetapens.

Ce duel à l'affiche dura long, à la jubilation des

amateurs qui formaient la galerie et qui ne se souvenaient pas d'avoir jamais rien vu de comparable, depuis les mémorables proclamations des luttes de la salle Montesquieu, délibérées en conseil des athlètes et rédigées par un gaillard qui était plus fort sur la boxe que sur la langue française. Cependant, je dois le dire, si ces dernières n'avaient pas cette haute habileté typographique, ce machiavélisme ingénieux, cette verve ardente et spirituelle, elles avaient du moins une candeur loyale et franche, une fierté pleine de rondeur et de bonhomie qui en faisaient des morceaux doués d'une saveur plus appétissante encore pour le palais d'un véritable gourmet.

Quant aux : Changement de propriétaire, Embellissements et améliorations :

Le public est prié de ne pas confondre la maison Dupont avec la maison Durand;

Rabais de 50 pour cent sur le prix de vente, pour cause de liquidation forcée;

Le propriétaire des bains... croit devoir avertir se nombreuse et brillante clientèle, etc.

C'est l'A B C du genre, et le moindre colleur sait tout cela sur le bout du doigt.

Pourquoi suis-je forcé de m'arrêter? J'ai encore en porteseuille de si jolis échantillons! Mais on n'aurait jamais sini: Paris n'est plus guère aujourd'hui qu'un immense mur à affiches, constellé; depuis les cheminées jusqu'aux trottoirs, de carrés de papier de toute couleur et de tout format, sans parler des simples inscriptions, qui néanmoins ont souvent leur mérite.

# CHAPITRE SEPTIEME.

#### DECENCY FORBIDS.

Mais puisque l'occasion s'en présente, car je prie le lecteur impartial de remarquer que ce n'est pas moi qui l'ai fait naître, je suis bien aise de dire mon mot en passant sur certaine production de l'art épigraphique moderne, qui s'étale effrontément sur les murs de chaque monument public:

Il est défendu sous peins d'amends, de...

Epargnez-moi le reste. Mais cette inscription n'est-elle pas la première à faire ce qu'elle défend? Effacez-la bien vite, si vous ne voulez vous mettre tout d'abord en contradiction avec vous-même.

La belle épigraphe, vraiment, à attacher aux murs d'une Académie ou d'un Panthéon, comme une trainée de boue aux flancs d'un coffret de cèdre et d'or! Figurez-vous donc un savant plein d'ardeur et d'enthousiasme, qui, après avoir passé dix ans de sa vie à déchiffrer une inscription gravée sur un beau temple antique, déblayé à grands frais du milieu des sables du désert, au moment où il croit trouver, dans ces hiéroglyphes si àprement étudiés, le secret de quelque grand mystère historique ou religieux, parvient à lire enfin ces mots:

Il est défendu sous peine d'amende, etc.

Fi!... Eh bien, voilà les belles découvertes que réservent aux archéologues futurs les monuments de Paris, dans cinquante siècles d'ici, quand la ville ne sera plus qu'un tombeau comme Pompéi, ou qu'une ruine comme Palmyre. Que j'aime bien mieux en ceci les Anglais! Si vous êtes jamais allé à Londres, vous avez pu lire dans les rues de la ville, au lieu de cette vilaine inscription qui me fait toujours l'effet d'une limace se trainant sur les murs, ces simples mots, si expressifs dans leur retenue de bon goût : Decency forbids : la décence l'interdit.

A la bonne heure, cela est digne, cela est sobre et modeste; cela dit tout ce qu'il faut dire et laisse entendre le reste. Et voilà comme on prouve qu'on est délicat! En vérité, quoi qu'on en puisse croire, ces Anglais ont autrement d'esprit et d'atticisme que nous; je ne le dis pas parce qu'ils sont nos alliés, mais il faut être juste envers tout le monde, même envers ses amis.

Je n'ajouterai pas un mot de plus sur cette matière : decency forbids.

### CHAPITRE HUITIÈME.

LES CRIS DE PARIS. — INDUSTRIES DES RUES. —
LES GAGNE-PETIT.

Que faire en un fiacre, quand on est las de regarder les enseignes et les affiches par la portière, à moins d'écouter, à demi accroupi en son coin, la symphonie si monotone dans sa variété, si variée dans sa monotonie, qui s'élève incessamment de chaque rue de la grande capitale? Prêtez l'oreille, et vous n'entendrez d'abord que le désagréable roulement des voitures sur le pavé; puis bientôt s'élèvera à côté de ce bruit la discordante et criarde mélopée des mille cris de Paris.

C'est à pareille source, on le sait, qu'Auber a puisé le chœur de sa Muette. Victor Hugo venait sans doute de l'écouter longuement, du haut de sa fenêtre, quand il chantait Ce qu'on entend sur la montagne. Je me figure toujours que c'est sous l'entraînement de ce même concert que Meyerbeer, le roi des puissantes harmonies, a écrit certaines pages du Prophète et de Robert le Diable.

Chaque industrie a son ton à elle et sa note à part; chaque industriel s'est créé dans le genre reçu une spécialité qui le distingue. Pas un cri qui n'ait sa signification et sa philosophie, pour ainsi dire; il y a de la symétrie dans cette variété, de l'ordre dans ce désordre, du raisonnement dans cette fantaisie: il faudrait n'avoir pas d'oreille et pas de sentiment pour ne s'en point apercevoir. Marchands d'encre, de marée, de pommes de terre au boisseau, de mottes à

brûler, de mouron pour les petits oiseaux, ramoneurs, saltimbanques, charlatans, casseurs de pierres, joailliers en plein vent, étalagistes des boutiques à cinq sous, tout cela crie, chante, module ses apostrophes et scande ses invitations sonores sur les gammes les plus agaçantes. On dirait un carillon monstre, mis en branle par dix mille mains à la fois, et qui sème sur tous les pavés de la ville une pluie formidable de notes rauques, argentines ou criardes. Dès six heures du matin, ce concert commence à s'élever pour ne s'éteindre qu'à dix heures du soir et recommencer le lendemain, et ainsi tous les jours que Dieu fait.

Il faudrait un volume in-folio pour faire ressortir dignement l'art naturel et spontané qu'il y a dans tous ces cris des petites industries, leurs inflèxions dramatiques, leurs roueries savantes, leur expression vivante et variée; depuis la déclamation classique et vigoureusement scandée de la marchande de cartons, jusqu'à la mélodie à la fois mélancolique et provocatrice du marchand d'habits : depuis l'exclamation naïvement passionnée de la poissarde ambulante qui s'extasie devant la fraîcheur et la beauté de ses maquereaux, jusqu'à la retentissante invitation de la marchande d'huitres à quatre sous la douzaine; depuis l'annonce confiante, sereine et cavalière du vitrier, sachant qu'on cassera toujours des carreaux, et du marchand de coco qui ne s'inquiète pas de l'avenir, tant qu'il y aura des gamins, des provinciaux, des blanchisseuses, et que le Petit-Lazari restera debout sur sa base, - jusqu'à l'appel plaintif et désespéré comme le râle d'un homme qui . se noie, de l'Auvergnat porteur d'eau qui semble se demander avec angoisse s'il pourra ajouter deux sous

à son trèsor, — jusqu'au rugissement inquiet du raccommodeur de fontaines qui, pour avoir embouché
la trompette dans un dernier et sublime effort, n'en
prèche pas moins au milieu du désert. Ajoutons-y
encore la mélopée, humble et suppliante comme une
élégie, du collectionneur de bouteilles cassées, qui
implore un don, tout en se posant en acheteur par
une fiction qu'il ne faut pas prendre au sérieux; puis
la marchande de plaisirs, avec son cri langoureux,
plein de mystérieuses promesses; et le montreur de
lanterne magique, avec sa modulation fantastique et
tentatrice, qui fait involontairement songer aux merveilles des Mille et une Nuits.

Quelle ruche, ou plutôt quelle fourmilière en travail que cette vaillante race des industriels de la rue! Ils pullulent tellement à Paris qu'ils semblent germer dans la boue du macadam. Heureusement, sauf quelques pauvres diables qui ont grand'peine à se tenir en équilibre sur le dernier échelon du commerce des rues, ils ne vous arrêtent pas au passage et se contentent d'implorer votre bourse, armés de leur seule éloquence.

Parmi ces Lazares de l'industrie, qui viennent s'asseoir comme ils peuvent à la table, ou plutôt sous la table parisienne, pour s'y disputer les miettes qui en tombent, il y a toute une légion de parasites étrangers, lesquels, au rebours des hirondelles, s'en viennent, pour la plupart, avec les neiges et s'en vont avec les roses. Tels sont ces marchands de statuettes en plâtre qui répandent et entretiennent dans le peuple le sentiment des arts; ils vendent aux portières, aux ouvriers, aux petits commerçants, des Christs et des Vierges, des Jeanne d'Arc d'après la princesse Marie, des odalisques, des guerriers mu-

sulmans appuyés sur leur cimeterre. Causez un moment avec eux, et ils vous offriront à l'oreille des épreuves, dans les prix doux, de la Vénus de Milo ou des plus beaux ouvrages de Pradier. Cette race se compose surtout de Piémontais indolents, grands et gros gaillards qui doivent être proches parents des lazzaroni napolitains, à en juger par l'abandon caractéristique avec lequel ils savourent les douceurs du far-niente.

Ce sont des êtres bien différents et autrement actifs, ces petits joueurs de vielle et de mandoline, leurs compatriotes pourtant,— qui vous poursuivent avec tant d'obstination dans la rue et ne répondent à vos impatiences que par un cri étrange et moqueur, assez semblable aux gloussements d'un oiseau. Et voyez un peu l'influence des climats! Ces chétives créatures ont sous leurs haillons un air effronté, une belle humeur étonnante; ils pirouettent sans cesse, et c'est d'une voix délibérée et d'un geste hardi qu'ils vous demandent cette aumône, implorée par le petit Savoyard avec une humilité si piteuse.

Un air toujours sombre et triste, une allure qui rappelle vaguement la marmotte, un visage barbouillé de suie, défiant, maussade et peureux, que n'ont jamais éclairé ni un sourire ni un rayon de soleil, une mine grelottante et sauvage, tels sont les caractères extérieurs de ces pauvres êtres qui forment la grande tribu des ramoneurs. Vrais Savoyards de mœurs et d'aspect comme de naissance, ils portent leur livrée à la fois sur la peau et sur les habits, et n'ont garde de se décrasser, de peur de perdre leur cachet. Un ramoneur blanc et propre, quel contresens! Ce serait comme un négociant qui aurait dé-

croché son enseigne et crierait au public qu'il n'a point de chalands.

Voilà les véritables gagne-petit de l'industrie parsienne; mais c'est par un déplorable abus de mots que l'on rangerait sous le même titre quelques humbles commerçants qui, en amassant sou par sou, avec la patiente et tenace lenteur de la fourmi, arrivent au bout de l'année à des bénéfices souvent plus considérables que ceux de tel directeur d'un grand magasin des boulevards. Sont-ce bien des gagne-petit ces marchands de marrons cantonnés dans un coin de trois pieds carrés, et qui, en certains jours, à la Toussaint par exemple, comme me le confessait un d'entre eux placé pourtant dans une des rues les moins hantées de Paris, vendent pour quatre-vingts francs de cette marchandise, où presque tout est bénéfice pur et simple!

Et les porteurs d'eau, ces frères siamois des charbonniers, presque tous rentiers sur leurs vieux jours! Ordinairement, le même homme réunit les deux emplois, et il faut bien que l'aristocrate qui ne veut pas aller lui-même à la fontaine banale, subisse avec résignation les conséquences de cet étrange cumul.

Il est sans exemple qu'un porteur d'eau ne soit pas Auvergnat. Tous se connaissent dans le quartier; tous sont camarades comme s'ils étaient nés dans le même village et sous le même toit. Robustes, infatigables, joviaux, expansifs et énergiques, naturellement naïfs et ingénus dans la vie privée, mais, dans les affaires, âpres au gain et matois comme un renard doublé d'un Normand, ils prendraient le turban, sauf à en faire pénitence, dès qu'il s'agit de gagner deux sous.

N'oublions pas les porteuses d'eau, semmes fortes

qui, au besoin, fendent le hêtre et le chène avec autant de vigueur que leurs maris. Je ne les vois jamais passer, marchant avec précaution sous les deux seaux que supporte leur épaule d'Amazone, sans me rappeler ces belles et robustes filles de la Bible ou de l'Odyssée, qui allaient elles-mêmes puiser à la source et revenaient au palais de leur père portant la cruche remplie sur leur tête.

Mais c'est à la fontaine qu'il faut étudier les porteurs d'eau; c'est là qu'ils sont vraiment eux, parce qu'ils sont en famille; c'est là que se donne pleine carrière la gaieté bruyante et dégourdie, qu'elle folâtre à tout rompre, avec cet entrain vigoureux que nous autres, mièvres citadins, nous ne pouvons nous lasser d'admirer dans l'enfant de l'Auvergne. Toutefois cette exubérance de bonne humeur n'enlève rien à l'activité du travail : le porteur d'eau ne se repose que lorsqu'il ne peut faire autrement.

Allez les voir assis en cercle sur leurs seaux vides. en attendant leur tour, se livrant aux joyeux devis, aux joyeuses bourrades et aux francs jeux de main qui, s'ils sont jeux de vilains, sont aussi jeux d'Auvergnats. A mesure que l'un a rempli ses seaux, il s'éloigne, la conversation fût-elle la plus intéressante du monde. Les autres s'alignent à leur rang, et chacun respecte les droits acquis. Dès que la porteuse d'eau parait, sa bienvenue lui rit dans tous les yeux; elle égaye et éclaire la noire assemblée; on l'accueille comme un rayon de soleil, et dix madrigaux ayant la saveur du terroir la saluent au passage. Cependant elle s'avance d'un pas résolu et d'un air crâne, riant tout haut, donnant un soufflet ici, une taloche là à ceux qui la serrent de trop près, et répondant à une déclaration par un coup de poing de bonne amitié,

accompagne d'une grasse et retentissante exclamation de plaisir. Le porteur d'eau traite fort courtoisement la porteuse, mais il se garde bien de lui céder son tour, Homme positif avant tout, il s'en tient aux galanteries peu coûteuses, et quand il veut distraire sa femme ou sa bonne amie, il la mène, les dimanches soirs, visiter les galeries du Palais-Royal et les spectacles en plein vent.

Aimez-vous les marchands de cannes? Il y en a partout. Voilà trois ans que j'en rencontre un, vingt fois par jour, sur mon chemin. C'est un brave homme. somnolent et familier. Il vous aborde d'un air placide, et soulève, sans parler, le jone qu'il tient à la main; si vous détournez la tête, il vous lance tout doucement une injure dont personne n'a jamais eu le courage de se mettre en colère, tant il paraît convaincu que c'est un cas pendable de ne lui point acheter. Que si vous le laissez prendre possession de votre personne, c'est fait de vous; il ne vous lachera pas. Dès la première minute, il vous parle d'un ton de camaraderie. vous raconte de petites historiettes dont il rit d'un air satisfait, vous adresse des confidences intimes sur sa vente de la veille, sur ses projets d'avenir, sur une personne qui passe, car il a la prétention de connaître tout le quartier. Quittez-le, et en vous retournant, trente pas plus loin, vous le verrez encore à la même place, yeux fixes, bouche béante; il soulève sa canne machinalement, d'un geste suprême, et s'en va flaner d'un autre côté, après vous avoir apostrophé d'un gros mot.

Ce garçon est l'ami de tous les cochers de fiacre, de tous les commissionnaires, de tous les marchands d'habits, près desquels il s'arrète à toute heure, gesticulant avec abandon, leur expliquant ses cannes les unes après les autres. Il finit presque toujours par aller boire avec eux un canon, qu'il paye, moyennant quoi ceux-ci se montrent pleins de tolérance pour lui, écoutent ses histoires, le flattent, rient de ses calembours et lui tapent sur le ventre : cela le rénd parfaitement heureux.

Je ne dirais rien de la famille banale des marchands de pain d'épices, de sucre d'orge et de friandises plebelennes, si je n'avais rencontre dans leurs rangs un type qui mérite d'être détaché et encadré à part. C'est un homme au regard doux et souriant, au visage fleuri, à l'expression pleine de beatitude et de contentement, qui a élu domicile sur la place Maubert et la place des Écoles. Il s'est avisé d'un moven fort ingénieux pour amasser la foule autour de son éventaire, garni de pavés rafraichissants. Debout, il tient en ses mains une baguette flexible, armée d'une sicelle à l'extremité de laquelle se dandine un de ses bonbons monstres. Les enfants, qui le connaissent, se pressent en tumulte autour de lui. Alors l'appat tentateur flotte dans les airs; et tous de se pousser, de s'écraser, de se renverser pour le saisir avec les dents, mais sans y porter les mains. C'est un curieux spectacle de voir l'ardeur, la rage parfois; avec laquelle toutes ces bouches s'entr'ouvrent et s'élancent, toutes ces dents féroces essayent de retenir le pavé moqueur; qui glisse entre les levres et s'échappe pour rétoinber dans une autre bouche, ouverte comme un gouffre vivant où frémit la convoltise. Lui, cependant, paternel et serein, encourage et admoneste le bataillon indiscipliné, console les vaincus, tarit les lartités des plus désespérés, en les bourrant de bonbons à pleines mains; sourit placidement aux vainqueurs, écarte les plus turbulents, et d'un coup de gaule, administré à propos, punit les tricheurs qui cherchent à s'aider de la main pour retenir le fruit appétissant.

Les petits Savoyards se montrent les plus ardents à la curée. Il faut les voir s'enfuir, au milieu des huées et des coups, emportant la proje entre leurs dents, pour la dévorer à l'écart, sans même attendre que le marchand ait détaché la ficelle!

Et le public? Il rit beaucoup et achète peu, — c'est l'usage, — malgré l'air heureux et la physionomie engageante de ce digne industriel, qui glapit dans les intermèdes :

« Allons, messieurs, demandez, faites-vous servir! 7 Celui-là est un artiste. Évidemment il éprouve une satisfaction ingénue à trôner au milieu de cette foule qui le contemple : la joie de ces enfants lui fait du bien et l'épanouit. Mais il n'en faut pas tant demander à la plupart de ses confrères, gens positifs, qui se soucient bien de la gloire, cette chose creuse et vide! C'est l'ardeur de gagner et non l'amour de l'art qui inspire à tous ces négociants des rues tant de patience et de souplesse, tant de ruses, de transformations diverses dont l'observateur est toujours étonné. Il y a dans le petit commerce parisien des factotums qui vendent un jour des canifs, le lendemain des parapluies, le jour d'après des cure-dents et des enveloppes, déroulant ainsi, toutes les vingt-quatre heures, le cycle varié de leurs métamorphoses. Au-dessous s'étendent en tous sens les infinies ramifications des marchands occultes, qui vous offrent leurs articles à l'oreille, tout en promenant un regard prudent aux alentours.

J'ai longtemps rencontré, dans le quartier des étudiants, un débitant de cigarettes espagnoles qui m'abordait avec mystère, en murmurant à voix basse: « Contrebande! monsieur, contrebande! »

Je me laissai prendre, comme bien d'autres, à l'appat du fruit désendu. Nous nous retirions sous une porte cochère, et là mon homme me donnait. en échange d'une pièce de dix sous, un petit paquet de vingt-cinq cigarettes enveloppées de papier jaune, que je fumais avec délices, dans la persuasion candide qu'elles étaient faites avec du tabac hors ligne. Elles avaient, en vérité, un petit goût piquant qui n'était point sans charmes, et je ne sais quelle généreuse amertume bien chère au palais d'un vrai fumeur. Un beau jour, mon marchand disparut: i'en fus désolé et le demandai vainement aux échos d'alentour. Plusieurs semaines s'étaient passées, et j'essayais de consoler mes ennuis dans les fumées du simple tabac de France, quand, parcourant, à la troisième page d'un journal, l'article : Faits divers, crimes et accidents, je lus qu'on venait d'arrêter une bande d'adroits filous, lesquels, entre autres opérations commerciales d'une nature moins innocente. avaient organisé en grand une société chargée de recueillir, sur les tables des estaminets et des marchands de vin, dans les rues, les ruisseaux et les égouts, tous les bouts de cigare tombés de la bouche des fumeurs; après quoi on les hachait proprement en menus morceaux, on les roulait dans du papier jaune, et on les vendait, sous l'engageante étiquette de marchandises de contrebande, parmi les étudiants, plus faciles à attraper qu'ils n'en ont l'air, surtout quand il s'agit de faire niche à la loi.

Ce fut alors que je m'expliquai le petit goût piquant et la généreuse amertume de mes cigarettes espagnoles.

# CHAPITRE NEUVIÈME.

CONSIDÉRATIONS PHILOSOPHIQUES SUR LE TABAC.
PIPES, CIGARES ET CIGARETTES.

Voici déjà quelques minutes que je parle du tabat, et je suis bien aise, dussé-je vous paraître suspect en pareille matière, de vous donner en quelques mots mon opinion sur ce grave sujet. Sénèque écrivait bien, dit-on, l'éloge de la pauvreté sur un pupitre d'or, et son éloge n'en est pas plus mauvais pour cela. Salluste gourmandait l'immoralité romaine au sortir d'une orgie, ce qui n'empêche point sa morale d'être fort saine et fort belle. Laisses-moi donc fulminer à mon aise contre le tabat, même pris en deliors des cigarettes espagnoles, et faites ce que je dis, sinon ce que je fais.

Je suis parsois essent des nultitude inouie de fumeurs qui insectent les rues. Mettez-vous à l'angle du pont des Arts, et regardez désiler la soule pendant un quart d'heure : si, sur deux cents hommes qui vont et viennent, il n'y a pas cent cinquante sumeurs, c'est qu'il y en a cent quatre-vingts. Les gamins même de dix à douze ans passent déjà avec la pipe à la bouche, graves et recueillis comme un jeune Romain le jour où il endossait la toge virile. La pipe, sous toutes ses formes, et le cigare, dans tous ses prix, depuis l'aristocratique panatellas jusqu'à ces rouleaux de seuilles sèches que certains marchands promenaient jadis par énormes brouettées, et vendaient pour un liard aux voyous, se partagent à peu près également

la population des fumeurs, et dominent tour à tour, suivant les quartiers. Quant à la cigarette, quoiqu'elle ait bien son charme, on ne la voit guère qu'aux lèvres de quelques fumeurs débutants ou économes.

Pour ma part, je me suis bien souvent demandé. - en fumant mon cigare, - quelle force mystérieuse et inconnue, quel incompréhensible vertige poussaient ainsi une bonne moitié du monde, civilisé ou non, à s'introduire entre les lèvres de petits rouleaux amers et puants, dont on aspire la fumée pour la rejeter tout de suite. La cause d'un si singulier usage n'est certes pas dans le plaisir que fait éprouver cette opération machinale, et il y en a une preuve bien simple: c'est que, avant d'y trouver une certaine satisfaction, si toutefois c'en est une, il a fallu pendant longtemps s'imposer un dégoût qu'on croyait d'abord insurmontable. Je prie ceux de mes lecteurs qui fument, je veux dire tous mes lecteurs, de se rappeler quelle sensation ils éprouvèrent, surtout s'ils étaient très-jeunes, la première fois qu'ils ont porté un cigare à leur bouche. A coup sûr, il n'y avait rien là d'idéal et de poétique; mais au bout de quelques mois de cette torture, héroïquement endurée par les victimes de l'usage et les martyrs du sybaritisme de convention, ils ont fini par y trouver, ou du moins par se figurer qu'ils y trouvaient quelque plaisir. Il est vrai que la foi et l'imagination font les trois quarts de toute réalité!

Car ensin, essayons donc d'analyser ce mystère et de découvrir le point précis où git la volupté: Tout sumeur impartial vous répondra qu'il n'en sait rien et qu'il ne s'en soucie pas : il sume parce qu'il a sumé; il a sumé parce que tout le monde sume; tout le monde sume parce que..., peut-être parce que le tabac fait cracher, ou qu'il donne une mauvaise odeur aux habits et une haleine étrange à la bouche.

Scrait-ce pour avoir le plaisir de suivre du regard les tourbillons de fumée qui voltigent, se poursuivent, se culbutent et semblent peuplés de petites figures fantastiques? Je comprendrais cela chez les Turcs, quand, accroupis par un soir splendide autour d'une tasse d'enivrant moka, ils fument, en rêvant aux houris de Mahomet, dans des pipes de six pieds qui se contournent en boas constrictors. Mais parmi nous autres, peuple des brumes et des nuages, de l'escompte et du trois pour cent, combien en est-il qui songent à poursuivre des songes orientaux dans la fumée de leurs affreux cigares de la régie? Quelques pauvres artistes peut-être, quelques petits poètes en frairie; mais personne n'ignore que les poètes, depuis Adam, sont en minorité.

On éprouve parfois ainsi, durant de longues périodes, comme un besoin instinctif de se lever en masse contre la raison et le sens commun; c'est alors que les hommes se mettent à porter des châles, et les dames des redingotes et des crinolines. Et voilà précisément, lecteur, ce qui fait que vous fumez, et que je fume aussi; que les rois et les saltimbanques, les portiers et les ambassadeurs fument de même, et que, si l'on n'y prend garde, les femmes se mettront bientôt à fumer. Il y en a qui commencent déjà; je parle, bien entendu, des femmes dont on peut parler entre honnêtes gens.

Pourquoi donc les esprits originaux, au lieu de secouer le joug, se courbent-ils si bénévolement sous le niveau commun de cette épidémie? Fumer! cela devient chaque jour d'un vulgaire plus achevé. Quoi de plus banal et qui sente plus son petit bourgeois, je vous le demande, que de faire comme tout le monde! A l'œuvre donc, messieurs les élégants; donnez le signal de la protestation. C'est à vous qu'il appartient de saper par la base cet usage de mauvais goût, et de vous faire les missionnaires de quelque grande société réformiste, comme en ont déjà produite l'ivrognerie en Angleterre, la tyrannie du costume féminin aux États-Unis, et celle des cartes de visite en Belgique et en France.

Il fut un temps, nos grands-pères s'en souviennent, où on fumait peu, mais où on prisait beaucoup. On ne s'introduisait pas des rouleaux de féuilles amères et puantes dans la bouche, mais on se fourrait toutes les demi-minutes de grosses pincées de poudre noire dans le nez, — autre genre de plaisir non moins incompréhensible que le premier.

Aujourd'hui, le règne de la prise tend à s'effacer de plus en plus de notre civilisation; il ne s'est guère maintenu que parmi les vieillards qui portent encore une queue; les prêtres, à qui la pipe est une jouissance interdite; les portières d'un certain âge, et les griscttes prédestinées à devenir portières. Il ne faut pas s'en plaindre. Drogue pour drogue, j'aime autant la nôtre que celle de nos pères.

Pourtant ne médisons pas trop de la tabatière : c'était un meuble plein de simplicité et de bonhomie patriarcale. Elle avait l'avantage d'être un puissant lien de sociabilité, suivant la théorie développée par Sganarelle, de soutenir la conversation et d'entretenir les manières aimables, en provoquant d'innombrables Dieu vous bénisse! Mais la tabatière se meurt, la tabatière est morte : n'en parlons plus.

# CHAPITRE DIXIÈME.

### MARCHANDS D'HABITS.

Cette longue parenthèse fermée, je reviens à mes petites industries, et comme il faut bien rentrer par un bout, je rentre par les marchands d'habits.

Le marchand d'habits est un industriel adroit et retors, qui parcourt incessamment les rues pour acheter les vieux vêtements, les vieux souliers, les vieux chapeaux, même les neufs si l'occasion s'en présente, sans excepter les cannes, les shakos, les épaulettes et les parapluies.

Il y a deux classes de marchands d'habits; il y en a même davantage, mais je les réduis à deux pour simplifier: les plébéiens et les aristocrates.

Les premiers se recrutent parmi les rares individus de la race intelligente et tenace des Auvergnats qui ne sont point entrés dans la grande corporation des charbonniers et des porteurs d'eau. Ils sont sales, comme doit l'être tout Auvergnat pur sang; ils professent un dédain complet pour la mode et le luxe scandaleux du costume; ils font leur ronde en chapeaux roux et défoncés, en paletot gras, ou même en blouses d'une teinte équivoque. La femme exerce la même profession que le mari, et son cri a quelque chose d'aigre et de résigné qui m'a toujours fait penser à la voix de quelque chouette mélancolique. Le couple s'avance, d'un pas lent et pénible comme celui du Juif errant, les épaules courbées sous un long sac grisâtre, où il entasse pêle-

mèle les débris les plus divers. Il a sa clientèle toute faite dans les mansardes et les bouges garnis.

Les seconds s'adressent à un public plus relevé, surtout aux étudiants. Ceux-là sont fashionables. coquets même, surtout quand ils sont jolis garçons, et ils le sont quelquesois : j'en ai vu. Ils portent le chapeau sur l'oreille, ils ont des moustaches cirées ct des favoris en côtelette; ils se parent des plus voyantes dépouilles de la veille qu'ils revendent le lendemain, surtout des pantalons à larges carreaux, que, par un trait général et caractéristique, ils affectionnent tous, aussi bien que les marchands de contremarques. S'il n'avait sur l'épaule gauche un trophée de gilets et de redingotes qu'il drape avec prétention, on prendrait cet industriel pour un jeune premier des Délassements qui parade dans la rue, ou pour un garçon de restaurant qui, un jour de sortie, fait le joli cœur dans un quartier éloigné de son établissement.

Mais non, le marchand d'habits a dans sa démarche, dans sa pose, dans ses airs de tête, dans l'expression de sa physionomie aussi bien que dans l'accent particulier de son organe, un cachet qui n'appartient qu'à lui et le fait reconnaître au premier coup d'œil. En quoi cela consiste-t-il au juste? je serais bien embarrassé de le dire; et pourtant ni vous ni moi ne nous y tromperons jamais. Le père Bouhours, s'il m'en souvient bien, a écrit un long chapitre, presque un livre, sur le je ne sais quoi; eh bien, il y a du je ne sais quoi dans le marchand d'habits, et c'est la ce qui en fait un type si profondément original.

Le marchand d'habits porte en lui, quand on l'envisage avec tant soit peu d'imagination, quelque chose d'effrayant. Il est des moments, je me le figure, où son masque facial doit avoir le ricanement railleur et dédaigneux de Méphistophélès. Il a vu de si près les vieux galons et les misères splendides; il a tant palpé de beaux paletots graisseux et de belles redingotes retournées; il a entassé sur son épaule et jeté dans son panier la défroque de tant d'illustres personnages, l'habit doré du ministre de l'an dernier, le pantalon trop étroit du dandy qui prend du ventre, les riches épaulettes du chef de bataillon de la garde nationale retombé au rang de sergent-major, l'avant-dernier gilet du bohème dont le roman vient d'être refusé sur toute la ligne, qu'il lui est bien permis d'être un peu sceptique. Et il poursuit sa route, le philosophe cynique, riant dans sa barbe, et répétant sa mélopée moqueuse ct lugubre :

Vieux habits! vieux galons!

Mais toute sa philosophie ne l'empêche point d'être un homme pratique avant tout, au contraire! Il faut le voir à l'œuvre, palpant et soupesant votre paletot, découvrant les moindres taches dans les replis les plus inaccessibles, inventant des trous où il n'y en a pas, tandis qu'il s'exclame en monosyllabes plaintifs et hoche la tête d'un air désolé. Il parvient ainsi à vous plonger dans la consternation; découragé d'avance, vous lui demandez timidement le tiers de ce que vous aviez rêvé d'abord, et il vous offre le quart de ce que vous lui demandez. D'autres vous en offriraient le dixième peut-être; vous passez donc sous les Fourches Caudines, et le marchand d'habits, toujours ricanant dans sa barbe, s'en va redire ailleurs son refrain, que vous entendez, comme une raillerie, monter jusqu'à votre fenêtre :

Vieux habits! vieux galons!

Du reste, gai, jovial, prompt à la riposte, mais sans jamais blesser une pratique, le marchand d'habits est en général un type de bon vivant. Il supporte surtout avec une inaltérable belle humeur les farces et les sobriquets dont les étudiants l'accablent. On le traite de voleur, et il ne cherche pas à s'en défendre, sachant bien que c'est vrai; mais il exploite ses clients en les laissant rire, et en riant lui-même de l'innocent triomphe qu'il leur abandonne, car il a la vengeance entre ses mains.

Voilà pourtant la providence vivante du quartier latin. Voilà le mont-de-piété ambulant auquel l'étudiant peut, sans se déranger, accrocher sa garde-robe et même sa montre, car la plupart des marchands d'habits achètent tout ce qui se vend et peut se revendre. Il est vrai que ce mont-de-piété, comme l'avare Achèron, ne lâche point sa proie; mais l'étudiant y tient peu, et pourvu qu'il ait le droit de vendre, il se passe du droit de racheter.

# CHAPITRE ONZIÈME.

#### LE TEMPLE.

Le soir venue, les marchands d'habits accourent vider leurs sacs dans l'immense nécropole où tous ces débris vont reprendre le nouveau corps de leur résurrection, dans le réservoir banal des vieilleries fardées et menteuses, dans l'inextricable pandæmonium des chapeaux roux, des robes déteintes et des bottes éculées, dans la tour de Babel des guenilles, dans l'océan central où viennent aboutir, par fleuves et par torrents, ces ruines sans nom, trainées dans la fange des égouts et la hotte des chiffonniers, — au Temple ensin.

Que d'autres vous fassent une description détaillée du Temple. Ce bazar fétide, aux allures de repaire, plein de je ne sais quel mystère ténébreux et repoussant, où se parle un argot sinistre et souterrain qui fait peur, où les marchands échangent entre cux des appellations étranges qui n'appartiennent à aucune langue du monde, effrave le flaneur inoffensif. Un simple et timide badaud n'ose s'aventurer à travers ces étroits couloirs, qu'on se figure semblables à ceux du château dangereux décrit par Walter Scott; il faut avoir le cœur bardé d'un triple airain pour naviguer sans effroi dans ces parages. Là, tout a un air de mauvais lieu; on dirait un de ces cloaques où les débauchés mêmes n'osent pénétrer en plein jour; les indigènes, en vous apostrophant au passage, ont l'apparence et le ton de ces feinmes qui vous appellent le soir au coin des rues.

On peut comparer l'aspect général du lieu à celui de la Halle. On y retrouve, mais à un degré audessous, les mêmes habitudes de conversation, le même style, les mêmes images, le même système de patelinage à l'égard du chaland qu'on veut amadouer. et d'injures pittoresques pour ceux qui marchandent ou s'en vont sans avoir fait d'achat. Voilà bien ces puissantes commères à la prestance vigoureuse, aux hanches saillantes, aux poings formidables! La face seulement n'a pas cette pourpre splendide qui colore celle des poissardes. L'organe, naturellement fort, sinon raugue, apre et terrible comme un clairon dans la dispute, se fait doux et caressant comme le chant des sirènes pour appeler un client. Quelquesois vous tombez au milieu d'un groupe où mugit la Discorde à la robe déchirée, scissà Discordia palla; aussitôt l'ouragan s'apaise : toutes ces physionomies rechignées s'adoucissent; tous ces regards haineux s'éclairent d'un sourire, toutes ces injures s'envolent brusquement pour céder la place aux plus moelleuses inflexions de voix; le chat rentre ses griffes et fait patte de velours asin de séduire la pratique.

Le Temple est bien nommé. Quelle ironique et cruelle énergie dans ce titre porté par un lieu pareil! C'est là en effet le temple des loques et des chiffons, le temple du vol, de la chicane et de l'usure, du mensonge, de l'avarice et du gain! Tout y sent le juif, y suinte la rapacité, y exhale une odeur de cupidité mesquine, criarde et liardeuse. Les planches et les colonnes empestent le rance à cent pas, surtout dans la Rotonde, le principal rendez-vous des marchands d'habits; j'en excepte pourtant le carré des modistes, oasis perdue dans ce vaste ossuaire. Tout aux alentours fourmillent les baraques d'écrivains publics,

qui donnent aussi des consultations sur le droit : le Temple est leur patrie naturelle, leur propriété, leur proie. Là on ne vit que pour une chose, l'argent. Tous ces cœurs, tous ces corps, toutes ces intelligences, sont emportés dans un tourbillon terrible, comme ceux de l'enfer du Dante, par la soif haletante et l'apre cupidité du gain. Rien n'existe en dehors, ni le solcil, ni la nature, ni l'amour; la vie est là tout entière, prise dans cet implacable engrenage qui la broic jusqu'à l'étouffer. A six ans, les enfants y ont, avec leur physionomie formée et leur voix faite, un air vieillot qui effraye. Ces petits bonshommes sont déjà des gens raisonnables qui, au lieu de jouer à la toupie, s'exercent sur les points les plus ardus de la table de Pythagore, et sauraient vous enfoncer au besoin, aussi bien que leur grande sœur. Il n'est rien de tel que le commerce pour mûrir son monde.

Aussi le moindre charme qui vient rompre un moment par hasard la triste monotonie du Temple vous frappe-t-il comme un contraste étrange dont vous ètes ravi. La dernière fois que je lui rendis visite. un dimanche vers la brune, - j'entendis tout à coup. au tournant d'un couloir, la grêle harmonie d'un accordéon, et je m'arrêtai, saisi et presque en extase, comme un voyageur qui découvre le pas d'un homme récemment imprimé sur le sable d'une île déserte. Eh quoi! l'art divin de Boïeldieu et de Rossini entre ces murs honteux! Je m'avancai à pas lents et silencieux, côtoyant les boutiques, dont la plupart étaient déjà fermées, et j'entrevis dans l'ombre mon musicien : c'était un jeune commis adossé à l'une des colonnes de la Rotonde. En m'apercevant, il jeta à la hâte son instrument sur une chaise :

<sup>-</sup> Voyez, monsieur, s'écria-t-il, demandez,

faites-vous servir. Faut-il à monsieur un talma, un beau paletot, un joli pantalon noir? (Je portais un pantalon bleu d'un âge équivoque.) Entrez, monsieur, nous nous arrangerons.

La vision s'évanouit; je me trouvai brutalement rejeté au milieu du Temple, et je tournai les talons.

O bazar immonde et repoussant, hideux réceptacle de toutes les guenilles prétentieuses et menteuses, des loques recousues, des vieux galons redorés, des vieux habits retournés, des vieilles bottes ressemelées, des vieux chapeaux retapés; entrepôt de ruines profondes et de splendeurs éphémères! en vérité il faut du courage pour s'aventurer dans tes détours ténébreux, à l'angle de ces boutiques où veillent les harpies du petit commerce et les sirènes du brocantage, pour aller analyser de près les mœurs de cette popu lation exotique que Scarron et Hoffmann auraient pu peindre seuls, en un livre illustré par Hogarth! Pour vous plaire, lecteur, je m'y suis hasardé un moment; j'ai hâte d'en sortir, et je n'y rentrerai plus.

### CHAPITRE DOUZIÈME.

LES INFINIMENT PETITS DE L'INDUSTRIE PARISIENNE : BALAYEURS, CHIFFONNIERS. .

J'aime mieux ce peuple de rudes travailleurs qui gagnent chaque morceau de pain à la sueur de leur front, sans voler personne. Pourquoi n'en parlerais-je pas? Le soleil éclaire bien ces pauvres gens, comme les agioteurs et les courtiers marrons : je n'ai pas de motifs pour être plus délicat que le soleil.

S'il vous arrive jamais de passer en hiver dans les rues de l'aris, deux heures avant le lever du jour, vous entendrez de toutes parts le bruit monotone et régulier des balais sur le pavé, et vous rencontrerez à chaque pas, par groupes de cinq ou six, de pauvres hères, silencieusement occupés à nettoyer les ruisseaux et à curer les égouts. Vêtus de guenilles qui tombent en lambeaux, presque toujours mouillés jusqu'aux os par le brouillard ou la pluie, ils ont pourtant la tête recouverte d'un orgueilleux chapeau de toile cirée, orné d'une grande plaque de cuivre, insigne dérisoire que l'administration semble leur imposer comme la marque de leur esclavage et l'emblème d'une misère qui gagne tout juste assez pour avoir longtemps encore à souffrir de l'épuisement et de la faim.

Les femmes, — il y a des femmes, jeunes, quelquesois frèles et maladives, dans la corporation des balayeurs, — les femmes portent des robes de bure qui s'effilent en lanières depuis la hauteur du genou, et de leurs cheveux tombe en pointe sur le dos un mouchoir long et sale qui slotte à tous les vents du

ciel. Quelques enfants, garçons et filles, parsemés çà et là, s'acquittent de leurs fonctions avec un énergique entrain que n'a pas encore tué la routine.

Sous les yeux d'un inspecteur subalterne, qui les regarde faire d'un air rogue, sans pitié pour des fatigues où il a longtemps passé lui-même, ils s'escriment à rejeter le long des trottoirs la boue, la neige ou la poussière. On les voit dans un demi-jour incertain, à travers le brouillard crépusculaire, semblables à des ombres, muets, impassibles, imprimer avec effort à leurs bras un mouvement qui semble automatique, tant il se répète incessamment aux mêmes intervalles, sans que le regard morne et la face éteinte trahissent une lueur de pensée!

Pour se garantir du froid, ils ont d'énormes gants; leurs pieds sont plongés dans des sabots gigantesques ou d'épais souliers ferrés, débordant d'une paille abondante qu'ils tressent adroitement autour de leurs jambes en forme de bottines. Les plus huppés ajoutent à cet accoutrement digne du paysan du Danube une espèce de carmagnole en toile cirée qui singe le caoutchouc. Si peu délicate que soit la constitution de ces laborieux ouvriers, il faut bien se garer des rhumatismes : on s'use vite à ce métier, et ils n'ont pas le moyen d'être malades.

De temps en temps apparaît une belle dame ou un dandy, se sauvant à travers les marais du macadam; il s'élance sur le trottoir, éperdu, épouvanté à la vue du balai menaçant, et saisit, pour franchir le défilé périlleux, le moment où le bras du balayeur vient de se ramener en arrière. Vains calculs! à l'instant même où le dandy prend sa volée, l'instrument inexorable se précipite vers lui et l'asperge d'une pluie de boue. On a prétendu que c'était une vengeance de

ces hommes ulcérés par la misère. Je les en crois incapables : tant de fiel n'entre pas dans leur ame. Ils ne salissent point les passants : ils nettoient les pavés. Prenez-vous-en de la catastrophe à vous-même, qui vous êtes trouvé dans leur rayon pendant qu'ils remplissaient leur charge. Le balayeur ne connaît que son devoir : son devoir lui commande de promener en mesure le balai à droite, puis à gauche, sur le macadam; il s'en acquitte en conscience, sans relâche, sans réflexion, sans voir, sans entendre, comme la Fatalité antique. Ce n'est pas un homme, c'est un balayeur; ce n'est plus une pensée, c'est un rouage de son administration, et ce rouage marche jusqu'à ce qu'on l'arrête. Il n'est pas plus responsable de votre malheur, que le cheval d'omnibus qui passe en vous éclaboussant, des souliers vernis au chapeau de soie, malgré vos cris de détresse.

Les chiffonniers sont placés un degré plus haut, à les en croire; un degré plus bas, à en croire les balayeurs. Pour moi, je suis assez de l'avis des chiffonniers. Il y a dans leur profession quelque chose de plus original, qui sourit à une imagination vagabonde, quelque chose aussi de plus indépendant, qui semble mieux d'accord avec la dignité d'un homme libre. Aussi le chiffonnier a-t-il eu souvent, trop souvent peut-être, les honneurs du roman et du drame. Des écrivains, entraînés par une sympathie qui n'avait rien au fond de bien naïf ni de bien désintéressé, mais sentant le besoin de réveiller par de nouveaux aliments, plus piquants et moins délicats. le palais du public, ce gourmet difficile, ont fouillé la place Maubert, fravé avec les clients de l'Azard de la fourchette, hanté les guinguettes de la barrière Saint-Jacques, dégusté, au Bœuf français, du bouillon de veau à un sou le litre. Ils se sont faits les Homères de cette existence à part, qui a ses charmes en effet, sinon pour ceux qui la pratiquent, du moins pour ceux qui l'étudient de loin.

Aussi les chiffonniers, - ceux qui lisent les pages de romans et les débris d'affiches entassés dans leurs sacs, — semblent-ils siers de cette présérence. Leur démarche, trivialement orgueilleuse, a quelque chose d'accentué qui appelle le pinceau; on dirait parfois, à les voir passer se redressant sous la hotte et brandissant leur croc avec un geste superbe, qu'ils se donnent des airs d'anges déchus. J'ai rencontré des chiffonniers qui se drapaient dans leurs guenilles comme Diogène dans son manteau troué. Un autre point de ressemblance avec Diogène, c'est que, comme le célèbre cynique, le chiffonnier porte une lanterne, non toutefois pour chercher un homme, — il se soucie bien d'une pareille misère, - mais pour chercher le morceau de pain et le litre de chaque jour dans le coin des bornes. Tout lui est bon. Il ramasse nonseulement les morceaux de papier, qu'il pique d'un coup sec et sûr dont j'admire chaque fois, la prestesse, mais les vieux os et les vieilles ferrailles, les clous, les boutons, les fragments de ficelle, de fil et de ruban.

Les chiffonniers sont dédaigneux à l'égard du hourgeois : ils ne frayent qu'entre eux; ils forment une société à part qui a des mœurs à elle, un langage à elle, un quartier à elle, auquel on peut à peine comparer les rues hideuses et méphitiques où était acculée, grouillante et sinistre, la population juive du moyen âge. Ils sont formés en associations, régles par de vrais statuts. Ils honorent leurs anciens, et les alimentent pieusement de tabac et d'eau-de-vie aux frais du trésor public. Ils ont leurs restaurants, leurs hôtels, leurs cafés, leurs marchands de vin, leurs bals et leurs guinguettes, certains d'avance que personne ne tentera de leur en disputer la possession exclusive. C'est un peuple de Zingaris en campement dans Paris, peuple sombre et déguenillé, ayant l'ivresse bruyante et terrible, le regard fauve sous un sourcil épais, la barbe sale et la voix avinée. Ils inspirent une peur instinctive au digne citadin, qui les regarde comme une famille de réprouvés et de mandits

C'est une chose difficile à éclaircir que la moralité des chiffonniers. J'ai lu jadis, dans la Gazette des tribunaux, qu'ils se recrutent presque toujours parmi les volcurs émérites et les forçats libérés, et que bon nombre d'entre eux tirent même la jambe droite en marchant, comme s'ils y portaient encore rivé le boulet du bagne. D'un autre côté, je viens de voir, dans un article composé par un écrivain qui a fait sa patrie littéraire du quartier Mouffetard et se vante de savoir ses chiffonniers par cœur, qu'en dépit des calomnies, ce sont les plus honnêtes gens du monde, et qu'il est bien rare que la cour d'assises ait rien à démêler avec eux.

Il y a dans la hiérarchie des chiffonniers, comme partout, les patriciens et la populace. Les premiers, qui se désignent eux-mêmes sous le nom de chambre des pairs, portent une large hotte qui s'arrondit orgueilleusement sur leur dos; ils ont un croc long et solide, une lanterne intacte et qui projette un éclat suffisant pour protéger leurs recherches. Les autres, — des débutants, ou des anciens, victimes d'un revers de fortune, — sont réduits à un simple panier, presque toujours sans anse, ou bien à un sac; la lan-

terne ébréchée ne donne qu'une lumière sombre et fumeuse; le croc est fabriqué dans les proportions les plus exigues, quelquefois même il manque tout à fait, et le chiffonnier fouille avec ses ongles les ordures banales de la voie publique. Chacun a son domaine à parcourir : celui qui empiéterait sur la propriété dévolue au voisin courrait grand risque de périr sous les crochets de ses confrères indignés; tout au moins serait-il roué de coups de poing, noté d'infamie et perdu d'honneur dans toute l'étendue de la montagne Sainte-Geneviève. Il ne pourrait plus se montrer, sans soulever des colères formidables, dans les principaux centres de réunion du quartier, au bon Coing, par exemple, ou au Pot tricolore. Mais ces empiétements sont rares : les chiffonniers ont leur manière à cux de comprendre le devoir et la moralité, et de faire la police de leur république.

Rien ne se perd dans Paris : cette industrie effrayante, gigantesque roue toujours en mouvement pour piler, broyer et renouveler, ne néglige pas le moindre atome de matière, la plus infime parcelle des plus dégoûtants immondices. Les bouts de cigare tombés de la lèvre des sumeurs, les pelures et les trognons de pommes, les fruits pourris jetés au coin des bornes, les os demi-rongés, les croûtes de pain desséchées et moisies, tous ces débris fétides, hideux, repoussants, qui soulèvent le cœur et que les chiens flairent avec dégoût, tout cela se recueille avec soin pour servir de matière première à une industrie occulte et ténébreuse; tout cela va faire peau neuve et se pavaner, dans l'éclat de sa transformation, à l'étalage des marchands à prix réduits. On ne se doute pas de la multitude d'hommes dont l'unique profession consiste à parcourir nuit et jour les rues de Paris, pour collectionner ainsi tout ce qui se jette avec la pelle ou les pincettes, et se repousse du bout du pied : j'en ai montré quelques-uns; je laisse les autres à leurs mystères, où l'œil d'un profane ose à peine les suivre.

### CHAPITRE TREIZIÈME.

#### LE GAMIN DE PARIS.

Parlons plutôt du gamin de Paris. Il y a longtemps que je sens ce mot frétiller au bout de ma plume. Tout m'y ramène, tout me le crie, tout me pousse à l'aborder à son tour. Le gamin de Paris est mêlé, pour ainsi dire, à chacun des détails, à chacun des aspects, à chacune des industries de la grande ville. Il en est comme le sang et le feu. Nous l'avons rencontré plus d'une fois déjà, et ce malin visage de diablotin ricaneur s'obstine à venir poser devant nous: il est au bout de toutes ces pages sur le mouvement, la vie, les splendeurs et les misères de Paris.

Et pourtant, j'hésite encore, et j'ose à peine aborder de sang-froid un sujet pareil. Je n'en sais pas un seul qui soit plus multiple et plus effrayant. A qui veut parler du gamin de Paris, il faudrait un regard que rien ne déconcerte, une plume intrépide et flexible, ardente et féconde en saillies, trempée et retrempée dans la flamme étincelante du salpêtre, comme celui qu'elle veut décrire.

Habitants des cinq parties du monde, vous connaissez tous le gamin de Paris : sa renommée court les trois continents. Vous le connaissez surtout, bonnes gens de notre capitale, pour l'avoir coudoyé, ou plutôt pour en avoir été coudoyé vous-même, à quelque coin de rue. Gai, insouciant, mauvaise tête, vrai pinson étourdi et jaseur, il passe, un refrain à la lèvre, la casquette sur l'oreille, frottant à tous les nturs sa blouse d'atelier. En bien, il y a dans ce petit être chétif, dans cet homoncule narquois et gouailleur, je ne sais quoi d'ambigu, de complexe et de contradictoire, bien propre à dérouter tous les calculs de la logique et de la vraisemblance.

Ce qui me frappe d'abord dans ce corps si grêle, et pourtant déjà si formé, c'est le contraste de cette physionomie d'homme fait et de ces membres d'enfant. Les bras, les jambes, la poitrine ont douze ans; quelquefois ils en accusent dix, quoiqu'ils en aient quinze; mais la figure a vingt ans par l'expression, l'audace, la connaissance de la vie, — comme la voix, qui en est déjà aux tons mûrs et rauques, et qui se hâte de prendre l'accentuation de la puberté.

Qui n'a vu un de ces nains, portant une énorme tête sur un corps d'oiseau-mouche? Voilà justement l'antithèse, qui, au moral aussi bien qu'au physique, choque comme une monstruosité et attire comme un

phénomène, dans le gamin de Paris.

Oui, il a de bonne heure l'expérience de la vie; oui, il a mordu, dès ses premiers ans, au fruit de l'arbre de la science fatale, si bien qu'avec l'ivresse prématurée, sont venus aussi la satiété et le dégoût. A sept ans, le gamin de l'aris s'ennuie; à dix, il ne croit plus aux canards; à douze, c'est un grand blasé, comme le roi Salomon. Le scepticisme ricane dans ses yeux et les plis de son visage. Cuirassé d'une incrédulité ironique et invulnérable, il a pris pour devise la maxime des stoïciens, qui est aussi, dans un autre sens, celle de l'épicurisme pratique: Nil admirari.

Et de quoi s'étonnerait-il? Du danger? C'est son élément naturel. — D'un roi qui passe? Il en a tant vu passer! — D'une révolution? Il en a tant fait, des révolutions!

Et cependant cette hative expérience des choses, par un singulier contraste, - qui n'est pas le scul, à beaucoup près, - s'allic en plusieurs points, chez le gamin de Paris, avec la candeur de l'admiration et l'entraînement de l'enthousiasme. Je n'en veux d'autre preuve que son goût immodéré pour les spectacles du boulevard, sans parler de ceux de la rue,. où il forme toujours le premier novau du cercle. Le gamin, tout sceptique qu'il soit, est un badaud pursang: il flane avec délices; il est l'ami et le public de tous les plaisirs gratuits, et vous le trouverez tour à tour au spectacle de la Morgue, à celui de Guignol, à celui d'un chanteur ou d'un équilibriste en plein vent. On connaît son fanatisme pour certaines pièces, surtout pour certains acteurs des théâtres populaires. Tout le monde l'a vu faire queue, les dimanches surtout, trois heures d'avance, monté à califourchon sur les barrières du Petit-Lazari. Deburcau comptait de vrais séides parmi les titis du paradis; il y avait là, entassés les uns sur les autres, bouche béante, bras ballants, yeux écarquillés, cent gamins, dont chacun, au moindre signe de Pierrot, se fût précipité du haut de la troisième galerie sur la scène, comme les serviteurs du Vieux de la Montagne, rien que pour lui baiser le bout du pied. Aujourd'hui encore, Déjazet, Frédéric Lemaître, le brillant Laferrière, le pathétique Saint-Ernest, le beau Mélingue, excitent parmi eux des orages d'applaudissements. Il ne ferait pas bon siffler Léontine au poulailler de la Gaité.

C'est du bataillon sacré des gamins que partent les battements de mains les mieux nourris et les bis les plus énergiques. Dans les belles pièces, la claque elle-même, cette vaillante claque des boulevards, qui met de la conviction dans ses coups de battoir, du vrai enthousiasme dans son enthousiasme de commande, et qui marche à la conquête d'un succès avec la furia d'une armée française montant à l'assaut d'une forteresse, la claque elle-même est écrasée par le feu roulant qui vient des étages supérieurs. Écontez, après le septième acte et le vingt-quatrième tableau, cet assourdissant concerto de gamins, redemandant les acteurs: Tous! tous!! et vous conviendrez avec moi que ce petit peuple ne ressemble pas mal à cette plèbe romaine qui se pressait aux jeux du Cirque, et qu'il ne veut que deux choses: du pain et des spectacles, mais les spectacles avant le pain.

On a vu des titis, fascinés, s'abandonner corps et âme à la situation du mélodrame, rager contre le traître, et même, beaucoup plus rarement toutefois, verser des larmes sur les infortunes de la victime innocente. Mais c'est surtout le drame patriotique qui a le don d'exciter les plus ardentes sympathics du gamin : on se rappelle le succès des Cosaques. et ce succès est en grande partie son œuvre. Il fait répéter trois sois de suite les couplets de facture, où un vieux soldat parle des lauriers de la victoire qui recouvrent son front cicatrisé; il applaudit aux généraux aveugles ou manchots, aux colonels brusques et sentimentaux, aux vieux sergents mutilés qui traversent lentement la scène; il se lève, il s'exalte, il trépigne aux endroits où un concitoyen roule à lui seul trois ou quatre ennemis; il lapiderait les acteurs à coups de pommes crues, si l'avantage ne restait pas aux Français.

Pourtant ce n'est point par chauvinisme tout pur qu'il se délecte aux pièces militaires; c'est aussi par amour du bruit, du fracas, du canon, du tambour, de la poudre. Tout cela lui porte à la tête et l'enivre comme une dose de haschisch. Et puis c'est au théatre sculement que cette naïveté d'impression se produit, dans sa sleur exubérante et vivace. De tout ce qui l'entoure, le théâtre, avec son ensemble d'influences irrésistibles, ses décorations magiques, ses fécries resplendissant à la lumière du gaz, ses situations violentes, ses sentiments marqués avec force, sa charpente robuste, son intrigue péniblement embrouillée, mais d'après des principes invariables et élémentaires qui aident la mémoire à se retrouver sans peine, ses caractères peints à la détrempe, dans un relief grossier, mais vigoureux et pittoresque, son style même curieusement approprié à la nature des sujets, - a seul la puissance d'agir sur cette organisation mobile, mais rebelle, de la remuer, de la ravir pour quelques heures à son habituelle ironic. Je vous assure qu'il ne raille plus, le gamin de Paris, dès qu'il est sous la griffe de Pixérécourt, de Ducange ou de Bouchardy. Oh! comme ils le menent, comme ils l'assouplissent, ces Orphées du boulevard du Crime! Comme ils domptent et musellent cette petite bête insupportable et taquine! C'est là, je vous jure, un pouvoir admirable, et ce pourrait être là aussi un magnifique instrument de civilisation.

Mais, quel que soit l'effet produit sur le gamin, le cœur, en général, n'a rien à y voir. Ce sont les sens et la tête, l'esprit et les nerss qui sont pris. Le cœur, pour lui, est un viscère mythique, d'un usage superflu, et qu'il confond volontiers avec ses alentours. Je crois bien que la rouille le lui a mangé peu à peu, mais je dois dire qu'il repousse quelquesois. Le gamin de l'aris a, sans doute, une certaine générosité natu-

relle; pour de la sensibilité, peu ou point. C'est l'intelligence, une intelligence fine, agile et pénétrante, qui fait à elle seule les trois quarts de son individu. C'est la chaleur du sang qui l'entraîne. Il est pétri de nerfs, de feu, de salpêtre, de matière ardente et subtile, qui n'a besoin que d'une étincelle pour faire explosion; vrai lézard gentil et égoiste, souple, furtif et sensuel, toujours prêt à se métamorphoser en crocodile.

Vienne une révolte, par exemple, — semblable au cheval de Job, le gamin de Paris tressaille, et l'ivresse du combat gonfle d'avance sa narine. Le voilà le premier sur une barricade, à la main un fusil plus grand que lui; il tire, il tue, il est tué, et il tombe vaillamment, en jetant le cri de l'émeute.

Sait-il pourquoi il se bat? Non. Peut-être le saurat-il plus tard, mais il s'en occupe peu maintenant. Il se bat pour se battre, pour boire la fumée de la poudre à plein gosier, parce qu'il y a là de rudes émotions et des surprises terribles qui le secouent, parce qu'il y joue à l'homme fait et parce qu'il aime à détruire. Ne lui cherchez point d'autre but; il n'en a pas.

Sous la dernière république, à chaque barricade, il y avait, d'un côté, des gamins de Paris en blouse et en casquette, faisant le coup de feu pour les insurgés avec une audace qui déconcertait les plus vieux soldats de l'émeute; de l'autre, des gamins de Paris, habillés en gardes mobiles et faisant le coup de feu pour la cause de l'ordre, avec une intrépidité qui allait jusqu'à la folie, et qu'eussent admirée, dans ces adolescents imberbes, les grenadiers épiques de la vieille garde.

D'où venait cette division en deux camps, et qu'y

avait-il donc entre eux pour les séparer? Presque rien, ce semble, mais tout en réalité. Un uniforme.

Il ne s'agit que de savoir le prendre, cet ami engragé du bruit et de la mitraille. La force physique et la supériorité morale d'un caractère énergique sont également toutes-puissantes sur lui. Pourvu qu'il sit son péril en bonne forme, et sa lutte acharnée, et ses émotions vigoureuses, voilà tout ce qu'il demande. Comme la salamandre, il a besoin de vivre au milieu des flammes. Et n'ayez pas peur; ce n'est pas lui qui reculera d'une semelle devant l'ennemi. Laisses-lui sa blouse bleue, c'est un champion de la révolte prochaine. Mettez-lui des épaulettes et un pantaless rouge, ce sera un garde mobile. — ou un zouave.

C'est qu'il est terrible, ce gamin railleur et banbocheur, une fois qu'il a maché de la poudre et des balles. Il grandit à vue d'œil, il se transfigure; l'affreux moutard devient un héros. Qui, un héros, male un héros sui generis, qui a ses côtés homériques pour tant; frondeur, farceur, fricoteur aux jours de paix; cultivant le coq-à-l'âne entre deux fusillades, et trouvant toujours le mot pour rire à la gueule des canons : mais du reste impassible, discipliné, plein d'intelgence et d'élan, et joignant le sang-froid à l'impétuosité, tant que dure la bataille. Dans la chambrée au corps de garde, aux avant-postes, c'est lui qui est le loustic inévitable et favori du régiment. Il a le privilége d'exciter le rire des qu'il ouvre la bouche ? on se pâme au premier mot du Parisien; on se roule par terre quand il a fini.

Voyez-vous, c'est un descendant en ligne : e des vieux Gaulois. La séve rabelaisienne co pleins bords dans ses veines; il est l'héritier l' a de Panurge, il appartient à la race de Villon et

Béranger. Son sarcasme emporte la pièce; grossier souvent, au moins par la forme, rarement vulgaire par le fond, toujours incisif et mordant, il a la pointe et le trait, et le tranchant vigoureux, quoique ses mots soient souvent des mots d'atelier et de tradition, qui se transmettent de l'un à l'autre, et courent de bouche en bouche, jusqu'à ce qu'ils soient usés jusqu'à la corde. Le petit drôle est insatiable de gaicté, il sue le rire par tous les pores. Joyeusement effronté, hargneux, insolent, il a du moins incontestablement pour lui la rapidité du bon sens, la sûreté perçante du coup d'œil. Son malin regard de furet va vite au fond des choses, sans s'amuser aux bagatelles de la porte : ce n'est pas lui qu'on attrape avec des ficelles et des balançoires. Écoutez plutôt ces appréciations concises écloses dans les cercles de gamins, et ces résumés lucides, pittoresques, pénétrant comme une lame de couteau, où rit à belles dents l'impitoyable ironic d'une impitoyable analyse. On pourrait composer une encyclopédie satirique fort curieuse des mots et des opinions du gamin. On a fait un Ménagiana, un Bolwana, un Harpagoniana, et bien d'autres ana sur n'importe qui et n'importe quoi : on pourrait faire un Gaminiana, qui ne serait point sans donner d'utiles et piquants apercus sur les hommes et les choses du jour. C'est une idée que j'abandonne au premier Cousin d'Avallon qui en voudra tirer parti.

Pas un événement qui ne soit marqué au passage par le gamin de Paris. Drames et mélodrames, pantomimes, tableaux, statues, édifices, il juge tout d'une phrase burlesque, d'un mot, d'un lazzi, et il est rare que son jugement ne soit pas ratifié par celui du public. Et quand il a dit d'une chose: Ce n'est pas chouette, ou bien: Ce n'est pas rigolo, soyez sûrs que c'est là son dernier mot et qu'il n'en reviendra pas.

Chouette et rigolo, qui ont peut-être effarouché mes lecteurs, sont deux des termes aujourd'hui le plus en faveur du vocabulaire imagé que parle le gamin de l'aris, et qu'il faut bien que je parle un peu moi-même dans cette esquisse. On me le pardonnera, sans doute, en faveur des nécessités du sujet.

Le gamin de Paris ne tient en rien du bourgeois de Paris, qu'il hait, qu'il turlupine et dont il flaire les ridicules à l'égal d'un artiste en titre. C'est qu'il est artiste lui-même, je vous assure; à sa manière sans doute, mais ensin il l'est, comme le sont les rapins. Malheureusement, pour être un artiste complet, il lui manque l'abandon, la candeur et la foi.

Car, hélas! quelle croyance est restée debout dans ce diablotin rusé et tapageur? Il est né à peine, et déjà l'atmosphère environnante l'a saisi et pénétré tout entier. Dès sa première heure, il appartient à sa race, qui l'a marqué au front d'un sceau ineffacable. Enfant, l'atelier le façonne aux vices précoces; la ruc et le ruisseau le sacrent gamin de Paris. Voyezle : il fume, d'ordinaire la pipe, qu'il fait culotter par les grands, - aux jours solennels le cigare d'un sou; il boit son petit verre comme un homme, et il paye, sur le comptoir, un canon aux camarades. Le gamin commence par faire l'école buissonnière; deux ans après, il fait le lundi. Il admire le libertinage, il aime les bons vivants; la corruption prématurée a quelque chose qui le séduit et l'attire. Il se plaît dans la compagnie de ces grands drôles de dix-huit à vingt ans, dont il recherche la sympathie et la protection,

et qui lui paraissent le nec plus ultra de la persection idéale. Il se modèle sur eux, il en imite tout, jusqu'à la démarche, le costume, la pronouciation trainarde et provocante, et ce classique et bizarre ohé, qui, modulé dans les prosondeurs de la gorge avec toutes les variations en usage, constitue la plaisanterie la plus accréditée dans les rues de Paris, et peut passer pour l'infaillible critérium auquel on reconnaît la race.

Dès qu'il commence à réfléchir, le gamin s'exerce à l'aplomb, et il a honte de la naïveté naturelle à son âge. Il garde encore sur les lèvres la trace du lait maternel, et déjà il salue d'un éclat de rire et poursuit d'un quolibet sanglant toutes les majestés qui passent. En vérité, il y a là quelque chose d'effrayant et de sinistre : cette moquerie quand même, condamnée, comme le Juif errant de la légende, à marcher toujours, est lugubre à la longue. Ce rire audacieux tient à la fois de Rabelais, de Voltaire et de Paul de Kock. C'est bien à cette bouche qu'il faut appliquer la métaphore de Joseph de Maistre : en la voyant fermée, on dirait un ressort qui va se détendre pour décocher sa flèche.

Qui pourra comprendre et désinir ce sphinx chétif, toujours prêt à faire la grimace aux OEdipes qui l'étudient? Le gamin de Paris, c'est une antithèse vivante: c'est la vie et la mort, l'honneur et la honte, la ruine et quelquesois la prospérité de la grande capitale; c'est le produit avorté du progrès, dont il est le sléau. On dirait le fruit bâtard d'un commerce adultérin, horrible, monstrueux, entre la civilisation et la barbarie. C'est tour à tour et quelquesois en même temps le travail et l'oisiveté, la paix et la guerre, aujourd'hui l'ennemi mortel, et sans savoir

pourquoi, de la société; demain son champion héroïque, toujours disposé à se faire tuer sur une brèche et à mourir sous les plis du premier drapeau qui aura séduit son aventureuse adolescence.

Le gamin de ce genre n'est possible qu'à Paris. Il lui faut l'air de la Seine et les rumeurs du faubourg pour donner à son sang cette ardeur sièvreuse et vagabonde, pour allumer dans ses veines cette flamme intérieure qui l'anime et le consume. Ce n'est que dans les ruisseaux de la rue Saint-Martin que peut grandir en liberté cet arbuste rachitique et rabougri, tordu, ce semble, et noué dans son germe, mais qui pourtant se cramponne au sol par des ramifications vivaces et multipliées. Aussi s'est-il si profondément imprégné de cette atmosphère qu'on le reconnaît partout, comme s'il portait le nom de sa patrie écrit sur son front, et que lui-même ne l'oublie jamais. Nul n'a des nostalgies plus tenaces et plus invincibles; il porte dans les mondes les plus lointains les mœurs, le langage, le souvenir et le regret de sa ville, et il en grave le nom jusque sur les Pyramides.

Disons, en finissant, qu'il y a plusieurs catégories de gamins de Paris, depuis le gamin des faubourgs jusqu'à celui des quartiers commerçants du centre; depuis le môme, le titi, le mioche et le moutard, qui sont les gamins à l'état d'embryons, et encore dans leur coque, jusqu'au pâle et jaune voyou, dont le nom est si expressif dans sa brutalité. Le voyou, on le sait, est le genre gamin porté à sa plus haute puissance; il a la voix rauque et avinée, le regard hardi, le geste cynique, la gaieté repoussante. Le voyou soulève le cœur comme un verre d'eau-de-vie de la barrière et un brule-gueule de chiffonnier. Auguste Barbier l'a peint, et bien peint, en quatre vers.

Relisez-les: ils vous en apprendront plus que tout ce que je pourrais dire.

Voilà le dernier mot du gamin de Paris; voilà le terme où il arrive, poussé à ses développements extrêmes, quand il ne s'est pas rencontré un hasard de la Providence pour le saisir et le redresser au passage. Tant qu'il n'en est pas là, le gamin est gentil quelquefois, mais gentil à la facon du chat qui rentre ses griffes, et qui, l'instant d'après, va mettre en sang la main qui le caresse. Et pourtant, comme on l'a gâté, ce petit drôle! comme on a flatté ses vices et ses polissonneries! J'en pourrais citer plus d'un qui s'est montré plein d'indulgence pour ces péchés mignons, et dont l'imagination complaisante s'est plu à voir en lui la sagesse d'un philosophe cachée sous le masque de la folie. Le vaudeville et la chanson, ces deux puissances que le gamin fait vivre, lui ont pavé les rentes de son admiration, et ils ont célébré sur tous les tons leur ami le gamin de Paris, « qui vit sans souci, tra-déri-déri, » Ils ont formé ainsi un gamin factice, comme on a fait des étudiants faux et poseurs, qui se sont pris à croire à leurs destinées humanitaires et à leur mission proaressiste. Ils ont tué en lui les derniers restes de la naïveté, et il s'est pris à s'écouter, à se contempler, à se trouver un être remarquable et digne d'étude, tandis qu'il n'est en réalité, il faut bien le dire, qu'un petit être amusant, familier et dangereux, qu'on ne peut jamais être sûr d'avoir entièrement apprivoisé, à qui les dents et les ongles poussent vite. et non moins vite aussi la science et la volonté de s'en servir.

# CHAPITRE QUATORZIÈME.

LES MENDIANTS DE PARIS, — UNE NOCE ET UN BAL DE MENDIANTS.

Voyez pourtant où conduit l'enchaînement des idées! Si vous vous le rappelez, lecteur, nous étions en fiacre tout d'abord, et nous n'en sommes pas encore descendus, quoi que vous en ayez pu croire. Il est temps maintenant d'en sortir et de nous mêler d'un peu plus près à la foule.

Qu'est-ce que ce personnage en casquette grasse, en paletot sale, décoré d'une médaille en cuivre, qui tourne le bouton et abaisse le marchepied dès que la voiture s'arrête? C'est un membre de l'honorable corporation des ouvreurs de portières, fainéants patentés, impropres pour la plupart à tout travail sérieux, et qui parviennent, en moyenne, à se faire un revenu de quinze à vingt sous par jour, en abaissant une centaine de marchepieds toutes les vingt-quatre heures.

En réalité, l'ouvreur de portières n'est rien autre chose qu'un membre honteux de ces races de mendiants qui pullulent à Paris. Nulle ville du monde, en effet, ne peut en offrir une collection aussi complète et aussi variée en ses déguisements infinis, pas même les cités belges, où on les écrase à chaque pas qu'on fait; Gand surtout, où, pendant tout un jour, je les ai vus par centaines fondre avec acharnement sur ma personne, comme une nuée de cousins ou de moustiques, et tourbillonner autour de moi jusqu'à m'étourdir, sans que je pusse me débarrasser de cette

meute impitoyable, ni en gardant un silence obstiné, ni en me soulageant par un torrent d'injures, ni en restant immobile, ni en me sauvant à toutes jantbes.

Sculement, les mendiants de Paris sont plus polis et plus civilisés. Ils savent bien que l'importunité n'est pas la meilleure manière d'attirer la compassion du passant, et d'arriver à sa bourse en passant par son cœur.

J'appelle mendiants, non pas ces travailleurs des places publiques, ces artistes en plein vent, qui vous demandent un sou en échange de lours chansons, de leurs tours de force ou de leurs tours d'adresse, ah! pauvres gens, mes bons amis, Dieu me garde de vous traiter si indignement, moi qui vous ai tant contemplés, tant écoutés, tant admirés parfois! - mais ces parasites sans pudeur, ces superfétations hideuses et stériles qu'on heurte à chaque pas, êtres abjects qui n'ont pas le moindre sentiment de l'art, du travail, de la dignité humaine; ces femmes qui vous tendent la main, tenant dans leurs bras un enfant toujours endormi et toujours le même, sans qu'il ait grandi d'un pouce depuis dix ans; ces hommes assis toute la journée sur leurs chaises curules au milieu des ponts ou aux portes des églises, privilégiés de cette insolente caste des mendiants qui professe un souverain mépris pour les pauvres.

Et gardez-vous bien de rire, commerçants, vaudevillistes et gens de lettres qui vous croyez riches parce que, bon an, mal an, vous gagnez quelque quatre à cinq mille francs à votre petit négoce! Sachez qu'une place de mendiant offrant des garanties suffisantes, et sur un point bien fréquenté, rapporte un revenu dont plus d'un gros industriel se tiendrait fort satisfait. Aussi ces emplois sont-ils brigues de toutes parts: on met en jeu les hautes protections pour écraser un rival, et la place se transmet par héritage, s'achète et se vend à beaux deniers comptants, comme une charge d'avoué ou d'agent de change.

Tous ces hommes se connaissent et se jalousent : ils contractent entre eux des alliances offensives et défensives, des sociétés d'exploitation en commandite. Ils se marient entre eux, et l'on en a vu faire souche d'honnêtes gens, voire se transformer par degrés en familles opulentes et se fondre dans les rangs de la plus haute aristocratie financière. On serait souvent étonné de connaître les dots qui servent d'appoint à ces unions picaresques, et les clauses du contrat de mariage. Les quartiers de noblesse s'y comptent par infirmités. Plus un mendiant est défigure par la maladie, estropié, dégoûtant, plus il est recherche. courtisé, cajolé par ces dames. La mère est aux petits soins pour cet Adonis; la fille fait les yeux doux & ce Céladon. S'il est bossu, la bosse ne gate rien; s'il est boiteux, c'est un homme charmant; s'il est aveugle, c'est le comble du bonheur. Les mamans sont rares qui osent prétendre à un gendre aveugle et bancal à la fois: il faut être bien avengle et bien bancale soimême, ou du moins avoir sa tirelire bien garnis pour pouvoir se frotter à si riche parti!

J'entendais dernièrement raconter, par un jeune auteur versé dans la matière, et qui connaît toute sa cour des Miracles sur le bout du doigt, une nocé de mendiants à laquelle il s'était trouvé mêlé, je ne sais par quel bizarre concours de circonstances. Comme ce récit m'a paru curieux et caractéristique, je lui demande la permission de le rapporter ici.

Au jour indiqué, disait-il, je ne manquai par;

accompagné d'un ami, de me rendre d'abord à l'église Saint-Eustache, que remplissait déjà une nombreuse réunion, dont quelques figures seulement m'étaient connues. Heureusement, je me vis tout à coup abordé fort à propos par un brave homme avec qui j'avais causé autrefois en deux ou trois rencontres, et qui me servit de cicerone au milieu de ce monde singulier: c'était un ouvrier peintre qui s'était récemment cassé le bras en tombant d'une échelle, pendant qu'il travaillait à la décoration des plafonds du Louvre, et qui, ne pouvant plus désormais toucher aux pinceaux, avait obtenu, en compensation, une médaille de joueur d'orgue: il n'était point sorti des arts, comme on voit.

Quand nous cumes échangé nos compliments, il me présenta à la mariée. Je vis une petite femme, affreusement grêlée et à moitié aveugle, qui au besoin même pouvait l'être tout à fait; on lui dit mon nom, et dès qu'on l'eût assurée que je m'intéressais fort à l'estimable classe dont elle était un des plus beaux échantillons, elle daigna me sourire et me faire une gracieuse révérence.

On me montra de loin le prétendu, qui se tenait assis, les deux jambes croisées, sur une chaise où il disparaissait tout entier. Il me regardait avec attention, et voyant mes yeux se diriger vers lui, il se leva pour me saluer. En vérité, ces mendiants ont du monde! C'était une sorte de nain rabougri, bossu, boiteux, contrefait de toutes les manières. Après avoir vu les deux époux, je conjecturai, non sans raison, que c'était là un mariage de convenance. Mon guide m'apprit, en effet, que j'avais devant les yeux les rejetons des deux plus illustres dynasties de mendiants, qui avaient accaparé, par leurs ascen-

dants et leurs descendants, les stations les plus avantageuses de la capitale, et menaçaient d'envahir le reste par leurs alliés.

A l'occasion de ce mariage politique, où se fondaient les droits et les prétentions rivales de denx grandes maisons, on avait convoqué le ban et l'arrière-ban de l'aristocratie mendiante. Il y avait là des pitres, des joueurs de clarinette et d'accordéon, force joueurs d'orgue de Barbarie, des saltimbanques de haut parage, des marchands de pain d'épice, de sucre d'orge, de limonade gazeuse à deux liards le verre; tous les coquillards, les malingreux, les hubins, les sabouleux et les Clopins-Trouillefous de Paris. J'entendais autour de moi des commentaires énergiques, des exclamations d'extase et d'envie:-

— Ces gens-là ont toujours eu de la chance, disait à mes côtés un père de famille, avec une jalousie cor-

centrée : il n'y en a que pour eux!

— Oh! mon bon Dieu, s'écriait une brave femme dans l'oreille de sa voisine, que je reconnus pour lui avoir quelquesois sait l'aumône à la porte de Saint-Sulpice, si je pouvais seulement trouver un aussi beau parti pour ma fille! Il en est venu encore un, il n'y a pas plus de huit jours; mais, ajouta-t-elle avec une indicible expression de dédain, ce n'était qu'un manchot!

— Savez-vous la nouvelle? disait un autre; le culde-jatte du pont de la Réforme a épousé la grosse

aveugle de la place de la Concorde.

— On dit qu'on va faire une nouvelle place à Saint-Roch. La vieille Duriau est furieuse de la concurrence; il paraît qu'elle intrigue de tous les côtés.

— Eh bien, voilà donc la pauvre flûte du pont des Arts décidément dégommée. Ca se permettait d'avoir des opinions politiques; on le remplace par un accordéon.

La causerie continua sur ce ton profane jusqu'à ce qu'on entendit retentir sur les dalles le son cadencé de la canne du suisse. Alors commença la cérémonie religieuse, qui se sit en grande pompe, au son des orgues, et où quêta la fille d'une célèbre marchande de pain d'épice et de petits gâteaux, galamment conduite par un jeune paillasse, son futur, dont les grimaces et les lazzis s'étaient déjà fait remarquer sur la place publique, et que les saltimbanques commencaient à se disputer par de fortes enchères. Tout ce monde-là était, ma foi, fort bien mis, et la mariée surtout portait un costume qui faisait splendidement ressortir sa laideur monumentale. Mon compagnon et moi, qui avions des habits de l'an passé, nous étions de fort petits personnages. Comme j'en témoignais quelque étonnement à notre cicerone, il me dit d'un air de stupéfaction, rempli de bonhomie :

- Mais, monsieur, il n'y a pas de pauvres ici, il n'y a que des mendiants 4.

Après la messe, on monta dans des fiacres qui attendaient devant l'église, et on s'achemina vers l'Élysée-Montmartre, où nous attendait un repas copieux. Chacun se plaça tumultueusement, les uns où ils voulurent, les autres où ils purent. Au premier service, les convives furent assez décents. Je ne parle pas de leur appétit. Nul ne disait mot; tous mangeaient avec un appétit énergique. On se servait à discrétion, on se prenait les plats dans la main, on introduisait ses doigts dans la sauce, on élevait

<sup>1</sup> Le mot est joli, sculement je dois prévenir le cicerone qu'il a déjà été fait bien souvent, et qu'il aurait tort de s'en attribuer le mérite.

ses assiettes à sa bouche, et ce peuple, peu fait aux habitudes de la civilisation moderne, usait le moins possible des couteaux et des fourchettes, malgré l'exemple et les conseils des plus raffinés. Tant pis pour qui se trouvait au bas bout de la table : il en était réduit à implorer la pitié des garçons, qui s'acquittaient de leur charge avec gravité.

Mais au second service, une fois la première fouque de l'appétit satisfaite et la verve allumée par les vins. le repas s'anima et dégénéra bientôt en orgie. On criait, on félicitait chaudement les époux, qui prenaient la main à tout le monde; on les glorifiait d'avoir fait si grandement les choses, on interpellait les garcons ahuris, qui ne savaient à qui entendre, à qui courir, et répondaient respectueusement aux grossièretés des convives; on frappait sur la table avec ses couteaux, on brisait ses verres, on répandait les sauces, on racontait tout haut des histoires scandaleuses dont ces dames n'essavaient même pas de rougir; on chantait en faux bourdon les Cosaques et Gastibelza, l'homme à la carabine. Le pitre déjà nommé imita Grassot au dessert, aux applaudissements frénétiques des aveugles et des bossus, qui trouvaient cela délicieux.

Ensin on appela l'orchestre, à la manière dont les titis demandent la toile aux Funambules, et le bal commença, arrosé de rafraichissements vigoureux. Le marié et son épouse l'ouvrirent par une danse de caractère. On cût dit deux magots mis en mouvement l'un vis-à-vis de l'autre par quelque sicelle invisible. Bientôt ce sut un tel tohu-bohu, un si inextricable souillis de bosses en démence, de bras en écharpe qui se démenaient, de jambes cagneuses qui frétillaient, de corps tortus remués par des convul-

sions épileptiques, un vacarme si assourdissant de criailleries sauvages et de hurlements dévergondés, que je m'enfuis avec mon compagnon, épouvanté de cette danse macabre, de ce cauchemar où tourbillonnaient pêle-mêle tous les gueux et tous les diables détachés des planches de Callot. Messieurs les mendiants ont la gaieté bruyante : ils n'ont pas dégénéré de leurs pères.

Je ne sais à quelle heure se termina la fête; mais le lendemain, dans l'après-midi, je trouvai à leur poste les deux époux, mangeant d'un air paisible, sur leur escabeau, la soupe que la mère venait de leur apporter. Quelle chute, et quelle philosophie!

- A la bonne heure, pensai-je en continuant ma route. Voilà des gens sérieux; ils feront leur chemin!

# CHAPITRE QUINZIÈME.

#### LA MORGUE.

Nous venons de parler des petites industries parisiennes, des mendiants, des chiffonniers, de cette race famélique qui bat le pavé de la capitale, sans savoir où elle a diné hier ni où elle dinera aujour-d'hui. En suivant jusqu'au bout cette population vagabonde et déguenillée, où pourrions-nous aboutir ailleurs qu'à la Morgue, à moins que ce ne fût à l'hôpital?

Toutefois, ne craignez pas que j'abuse de l'occasion pour faire de la littérature verdâtre, des études de cadavres et des descriptions de charniers. La tâche m'a toujours paru trop facile et trop hideuse pour me séduire, et ma pudeur me défend d'en venir à cette extrémité. Je réspecte les nerfs d'autrui, comme j'aime qu'on respecte les miens.

Je ne décrirai donc point, à la façon d'un commissaire-priseur, ce pett bâtiment carré que l'architecte a eu du moins le ben goût de ne pas décorer de colonnades et de pilastres corinthiens. Il est vrai qu'on a bien décoré dans ce genre la Bourse, qui n'est guère plus gaie que la Morgue; aucuns même prétendent qu'elle l'est beaucoup moins, mais ce sont ceux qui n'y ont point affaire, gens suspects à priori, et dont le témoignage n'a rien de décisif en pareille matière.

La Morgue est un lieu de réunion pour certains hommes; vous trouverez des gens qui ne manquent pas, chaque jour, d'y aller puiser des émotions. C'est un cruel désappointement pour eux quand les tablettes sont vides, et qu'il n'y a pas de spectacle: ils se plaindraient volontiers que la Mort se soit permis de faire relache ce jour-là, sans songer à leur hon plaisir.

Je suis entré deux fois à la Morgue: la première fois, il y a bien longtemps, et j'étais bien jeune. Venu à Paris pour quelques jours, je ne voulais pas le quitter sans en avoir vu tous les monuments; on m'avait parlé de la Morgue comme d'une chose fort intéressante, et tout provincial comprendra l'impossibilité de résister à un pareil mot. J'étais poussé d'ailleurs par une curiosité anxieuse et pénible que mon dégoût combattait comme un remords, mais qu'il ne put vaincre.

Le spectacle était maigre: il n'y avait qu'un cadavre, — celui d'un charbonnier, à ce que murmurait la foule autour de moi, — hideux à voir, tel que l'avait fait l'eau de la Seine, où il était demeuré enseveli plusieurs jours. A la muraille pendaient ses habits et son chapeau à larges bords, encore ruisselants.

Je hasardai un regard et fermai aussitôt les yeux avec terreur. Les conversations de tous ceux qui m'environnaient, femmes, enfants, vieillards; les récits, les commentaires, les exclamations de pitié banale mêlées de niaises plaisanteries, me bruissaient dans les oreilles et éclataient sourdement dans mon cerveau, en faisant bourdonner mon sang. J'entraînsi mon guide, et, à peine arrivé dans la rue; un éblouissement m'aveugla, un éclair de vertige me fit chanceler, et je faillis tomber en avant avec un cri d'horreur. Je venais de voir le cadavre vert, gonfié, informe, dégouttant d'une eau marécageuse, se dresser tout à coup devant moi, et, — sensation effroyable! — me plonger dans la bouche son bras livide!

Pendant longtemps il me resta de cette seèsie une peur ridicule des charbonniers. Je ne pouvais rencontrer un de ces paisibles Hercules sans m'éloigner précipitamment, comme si j'eusse vu l'assassin mystérieux de la victime, ou du moins un de ses anciens camarades, un de ceux qui lui avaient serré la main, qui avaient bu au même caharet, à la même bouteille.

Et pourtant, un jour encore, six ans abrêt ma première visite, j'osai bien rentrer à la Morque. Je servais à mon tour de cicerone à un campagnard qui m'avait témoigné l'ardent désir de voir l'intérieur du monument. Je lui racontai mes premières impressions pour essayer de le retenir : rien n'y fit. Il fallet l'accompagner. Mais, cette fois, je fermai les yeux, comme saint Augustin en face des gladiateurs, et je ne les rouvris pas comme lui ; non, je ne les rouvris pas, quoique le provincial, parvenu à se faufiler aux premiers rangs, me tirat per le bras pour me faire voir. Et la chose en valait la peine, à ce qu'il paraffi, car il y avait là cinq cadavres bien comptés, dent l'un surtout était un fort bel homme : j'entendais un itivalide s'extasier tout près de moi sur la vigueur que devait posséder le gaillard, taillé pour faire un solide cuirassier. Une femme, qui portait un enfant sur le bras gauche et en tenait un autre de la main droite, appuya chaudement cette observation. Quant au reste des spectateurs, ils étaient dans le revissement, et les interjections ne tarissaient pas.

Quand mon provincial fut rassasié, nous sortimes.

— Et il y a, m'écriai-je, des hommes qui demouvent là dedans avec leur famille, pour passer la revue de ces cadavres et surveiller çe charaler! Il s'en trouve qui n'aiment pas misux mourir de faire que de faire un métier semblable en pareil lieu! Et

que dire de ceux qui, ayant à choisir entre cina cents rues dans Paris, vont justement se loger vis-à-vis de la Morque? Voilà leur horizon, voilà leur point de vue, le matin quand ils se lèvent, le soir en se couchant, le jour en prenant l'air ou en regardant les nuages. C'est de là que leur vient le vent. Ils ne peuvent, quoi qu'ils fassent, se dérober à ce coup d'œil, à cette affreuse distraction qui les poursuit sans cesse! Ils voient entrer et sortir cette foule avec son regard implacable et stupide; ils entendent ces commentaires ineptes; ils regardent passer sous leurs fenêtres tous ces corps mutilés par les horribles traces du suicide ou de l'assassinat, et ils rient, et ils mangent, et ils boivent, et ils n'ont pas la sièvre tout le jour et le cauchemar toutes les nuits! Voici justement une jeune fille à sa senêtre, qui caresse sa linotte à travers les barreaux de la cage. Quel malheur que la Morgue ne soit pas en cristal! Elle pourrait jouir de ce charmant spectacle au coin de son feu, sans se déranger.

Vous voyez, j'étais encore jeune et j'avais beaucoup de chaleur dans l'imagination. Du reste, je venais de lire quelque chose d'analogue dans l'Ane mort, de Jules Janin.

Ce sont peut-être là des enfantillages. Soit. Mais ce qui me paraît sérieusement inconcevable, c'est cette coutume de certains industriels de venir s'installer aux abords de la Morgue pour profiter de la faveur du lieu, et pour spéculer, au profit de leur petit commerce, sur la brutale curiosité du public. Passe encore pour les marchands d'oiseaux établis tout près de là, sur le quai! A la rigueur, il y a simplement dans ces volières, qui gazouillent à deux pas de la salle funèbre, matière à de bien jolies antithèses,

que j'abandonne à d'autres. Mais que des bouffons aillent grimacer aux portes de la Morgue; que des paillasses s'en viennent débiter leurs grotesques lazzis et leurs calembredaines grivoises en un pareil endroit: que cette foule, qui devrait au moins emporter une tristesse à défaut d'un remords, passe sans transition de ce spectacle-ci à ce spectacle-là, et qu'elle se range en cercle pour rire à plein ventre des folies souvent immondes d'un bateleur, après avoir contemplé cinq cadavres alignés côte à côte, dans cette terrible nudité qui devrait donner le frisson à tout homme vivant, voilà ce que j'appelle une chose révoltante et immorale entre toutes! La mort, celle-là surtout qui s'étale sur ces hideuses tablettes, a un caractère trop grave et trop lugubre pour qu'on la jette en proie à de telles profanations. Pour moi, je ne passe jamais aux alentours de la Morgue, sans qu'il me prenne envie de chasser à coups de corde les misérables qui ont l'impudeur de descendre à un pareil trafic.

On ne peut supprimer la Morgue, je le sais; ni en interdire l'entrée au public, puisque c'est pour le public qu'elle est faite. Mais, au lieu de la mettre au milieu de Paris, n'aurait-on pu, — je le demande humblement, tout prêt à reconnaître mon incompétence, — la relèguer à une extrémité solitaire de la ville, comme on fait des échafauds et des abattoirs? Ceux qui ont besoin de consulter les pages funèbres de ce registre de pierre ou de cuivre, où de nouveaux noms viennent sans cesse remplacer les anciens, sauraient toujours bien aller le trouver jusque-là.

Mais peut-être serait-ce incommode. Je m'en doute et n'insiste pas. Il y a tant de gens qui ont aujourd'hui besoin de la Morgue, qu'elle est devenue un bâtiment de première nécessité, et il faut avoir soin de la tenir autant que possible à la portée de tous. Les suicides, en particulier, se multiplient dans une proportion telle, que si ce n'était là une des choses les plus sérieuses et les plus tristes du monde, je dirais que c'est maintenant une banalité de fort mauvais ton de se jeter dans la Seine ou de se pendre à un arbre du bois de Boulogne. Je ne suis pas vieux, grace au cicl, et je n'ose déjà plus compter tous les personnages de ma connaissance qui ont fini par le suicide. Parmi cux, il en est trois surtout dont le souvenir obsède souvent ma mémoire. Bien des fois je leur avais serré la main. L'un s'est brûlé la cervelle par désespoir d'amour : caractère fougueux, victime d'une éducation bien supérieure à sa fortune, impropre, au sortir du collège, à toute profession positive et manuelle, il était tombé, de chute en chute, dans une baraque d'écrivain public. Amoureux comme un sou d'une jeune fille de vingt ans, il osa la demander à son père, petit mercier qu'il comptait éblouir par les prestiges de son esprit et de son instruction : le mercier, indigné, le mit à la porte. Dans la nuit, après une longue promenade à travers champs, il revint se tuer avec un vieux pistolet qu'il avait emprunté à son voisin, n'ayant point d'argent pour en acheter un.

Cela n'est pas neuf, on le voit. Mon Dieu, non, cela n'est pas neuf, je le sais bien, et c'est ce qu'il y a de pis.

Le second se croyait poëte. Il s'était fatigué en vains efforts, en agitations stériles et insensées pour conquérir un peu de gloire et d'argent. Tout ce qu'il obtint, ce fut une cruelle satire d'un petit journal qui, ayant mis la main sur une production récente

de ce rimeur inconnu, se passa la fantaisie de la commenter sans pitié et de l'accabler d'épigrammes, qu'elle méritait bien, du reste. Esprit léger et sans consistance, tête vive et faible, cœur superficiel, sans dignité, sans élévation, où jamais n'avaient pris racine ni une vraie pensée, ni un vrai sentiment, s'obstinant à faire des vers avec de longues réminiscences des poëtes romantiques, qu'il admirait fanatiquement, sans les avoir jamais compris, — un jour, quand il n'eut plus le sou et qu'il fut las de traîner prétentieusement sur le pavé de Paris son existence parasite, se sentant à charge à lui-même parce qu'il était à charge à tout le monde, il pensa tout à coup à sa mère, pauvre fruitière de village, et retourna se tuer chez elle!

Oui, vraiment, il se tua, cet emphatique songecreux, ce cerveau vide qui jouait au Manfred et à l'Obermann; il se tua comme il avait vécu, sans savoir et sans penser; il se tua pour poser, dans un dernier accès de vanité mesquine, ne comprenant pas plus la mort qu'il n'avait compris la poésie! Ce suicide d'un personnage bouffon est peut-être le plus épouvantable et le plus navrant. Le journal de la sous-préfecture, auquel il avait envoyé de nombreuses élégies, lui fit une pompeuse oraison funcère : on eut la cruauté de prétendre que c'était le mort lui-même qui l'avait rédigée d'avance, et, pour qui le connut, il n'y a là rien d'invraisemblable.

Le troisième était un jeune juif fort instruit, doux, humble et tranquille; il servait de secrétaire à un grand personnage qui, dit-on, le laissait mourir de faim, sans qu'il pût parvenir à trouver ailleurs une place capable de le faire vivre. Découragé d'un échec dont sa timidité venait de le rendre victime à un exa-

men important, il sortit un matin, déposa son caban chez le concierge, et s'alla noyer simplement, avec la même taciturnité peureuse et sournoise qu'il avait vécu. C'était un orphelin; il n'avait pas de famille. Son maître d'hôtel le reconnut à la Morgue; il en parlera longtemps encore à ses locataires.

Certes, je ne voudrais pas, renouvelant une accusation vulgaire dont ce n'est pas ici la place, faire retomber tout cela sur la tête d'une littérature sans mœurs et sans principes, suivant la phrase usitée. Elle a déjà bien assez de ses péchés, la pauvrette, sans qu'on lui prête encore ceux des autres! Mais je trouve, — et ne le trouvez-vous pas aussi? — qu'on abuse singulièrement du suicide dans les vers et la prose de nos contemporains. Laissons de côté la morale, grand mot qui effarouche et met en désiance, pour nous placer à un point de vue simplement littéraire. Il est si facile de trancher le nœud gordien au lieu de le dénouer, de se tirer d'embarras au point où l'intrigue s'embrouille, à l'aide de ce moyen banal qui répond à tout! Vous ne saviez que faire de votre héros? qu'il se tue! La situation trop tendue menaçait de se rompre; vite un coup de poignard ou une siole de poison! Et on applaudit frénétiquement, car cela remue, parbleu! cela émoustille les nerfs de ces messieurs de l'orchestre. Parlez-moi de la détonation d'un pistolet pour réchauffer un drame qui languit.

Mais voyons! n'est-il pas plus noble et plus digne d'un homme de cœur, n'est-il pas plus grand et plus fier, en même temps que plus neuf et plus dramatique, au lieu de se dérober ainsi, par une lâcheté brutale, aux persécutions de la destinée, de les accepter bravement, de les dominer à force d'énergie, d'être toujours vaincu, s'il le faut, mais jamais dompté, et de puiser de nouvelles forces dans chaque nouvelle chute, comme le géant Antée, ce mythe profond de la fable antique?

Laissons la Morgue où elle est, et ne la mettons pas inutilement dans nos écrits, car, en vérité, cela n'est point beau à voir.

### CHAPITRE SEIZIÈME.

MARCHÂNDS DE VIN, CAFÉS ET RESTAURANTS.

J'éprouve le besoin de me rafratchir de ces lugubres images dans des lieux plus riants. Nous nous sommes assez longtemps occupés de la mort, parlons un peu maintenant de la vie. Voilà, je l'avoue, la seule raison qui m'engage à passer, sans autre préparation, au sujet énoncé dans le titre de ce chapitre.

Je me représente souvent l'aris sous la forme d'un l'antagruel incommensurable, doué d'un million de màchoires, d'un million d'estomacs, et d'un ventre de dix lieues de tour, qu'il a été obligé de faire cercler à neuf pour l'empêcher d'éclater. Il est assis à une table incessamment dressée, d'où monte en tourbillons impétueux le parfum pénétrant des brocs et des ragoûts; les mets s'entassent devant lui par montagnes hautes comme l'Himalaya, qui disparaissent aussitôt dans les profondeurs insondées de ses infatigables entrailles; devant lui encore les boissons de toute sorte s'accumulent et bouillonnent dans des cuves gigantesques, en lacs grands comme des mers, qu'il faut renouveler sans relâche, et dont il ne reste plus trace la minute d'après.

Hélas! il y a toujours à Paris bien assez d'églises, de musées, de bibliothèques! Il y a trop de livres et de journaux! Mais il n'y a jamais assez de cafés ni de restaurants. Chaque jour on en élève des centaines de nouveaux. Ce développement prodigieux des instincts seusuels, des besoins voraces, des appétits gloutons,

a de quoi effrayer le philosophe. Nous sommes de l'avis d'Harpagon : il faut manger pour vivre et pour penser : d'accord; mais il ne faut pas penser et vivre pour manger.

Délicatesse, urbanité, bon goût, que devenez-vous au milieu de cette brutalité? Ah bien oui! l'urbanité et la délicatesse! allez donc en chercher dans une ville qui boit chaque année je ne sais combien de milliers de barriques de bière, de pièces de vin et de fûts de liqueur; qui dévore chaque jour 250 bœufs. 300 yeaux, 300 porcs, 1,200 moutons, sans compter les volailles, et qui en dévorerait bien d'autres, si MM, les bouchers daignaient le permettre. Je ne parle pas, bien entendu, des chevaux, des chiens, des chats et autres animaux immondes qu'elle absorbe dans la candeur de son ame et de son estomac, arrosés par ces affreuses potions teintes avec des prunelles et du campêche, dont personne ne voudrait comme médecine, mais que tout le monde accepte comme du vin. Demandez de l'urbanité à une ville qui mange pour trois millions cinq cent mille francs de fromage par an! oui, pour trois millions cinq cent mille francs de fromage : les chiffres sont authentiques, je les ai pris à un statisticien, et il est sans exemple qu'un statisticien se trompe.

On se plaint que le Parisien dégénère, que ce n'est plus le spirituel et charmant causeur d'autrefois. Je le crois sans peine : il mange trop. C'est bien de qui passe la moitié du jour à s'empiffrer et l'autre à digérer qu'il faut attendre de l'atticisme et des graces!

Essayez, pour commencer par en bas, de compter les marchands de vin dans Paris. Autour des grands centres d'agglomération plébéienne, leurs

comptoirs se touchent et leurs garçons se coudoient. Ailleurs, il faut quelquefois faire dix ou vingt pas pour aller d'une boutique à une autre.

Ils fourmillent surtout vers la place Maubert et la montagne Sainte-Geneviève, aux alentours des halles ét des théâtres. C'est là que les commerçants en billets de spectacles ont établi leurs officines; c'est là aussi que se réunit la claque des parterres de second ordre. Le marchand prélève un impôt forcé sur le commun des romains, en forçant chacun d'eux à faire une consommation de dix centimes au moins dans son établissement. C'est son droit.

Sans doute les comptoirs de marchands de vin sont une pierre d'achoppement pour bien des buveurs, mais la faute en est aux buveurs, non à eux. Si chaque fois qu'on a le gosier desséché, il fallait prendre une glace à Tortoni ou un soda au café Cardinal, ce serait un peu cher pour ceux qui n'ont pas vingt mille livres de rente. Tandis que là, pour deux sous, taux de la consommation courante, vous pouvez savourer un canon, un orgeat ou une groseille, vous asseoir une heure dans la salle, pour peu que vous en ayez envie, et lire la feuille, c'est-à-dire le Siècle, car il n'y a pas de marchands de vin sans abonnement au Siècle. Rien à donner au garçon.

Ces messieurs tiennent pour la plupart restaurant, et restaurant souvent fort délicat, ma foi. Beaucoup ont des billards et des jeux de tonneau, tous des jeux de cartes. Leurs boutiques, presque désertes dans la journée, sauf quelques tapageurs qui font plus de bruit que de dépense, ont, dès sept heures du matin, vu défiler la plus grande partie de leur clientèle devant le comptoir. Le lundi, du reste, suffirait amplement à lui seul : il n'en faut pas plus, dans les

lieux bien achalandés, pour faire la fortune du commerce. Car les marchands de vin font fortune, et la rotondité de leurs coffres-forts se trahit assez par celle de leur ventre, et par l'air satisfait dont ils portent leur chef, emprisonné dans un col roide et droit, comme une tête posée sur un saladier.

J'admire souvent, en vérité, la conformation exceptionnelle, et toutes les qualités rares dont la réunion est nécessaire pour qu'il en résulte un bon marchand de vin. La femme elle-même doit avoir la tête solide, le cœur martial, l'organe sonore, l'humeur libre et gaie, la main ferme; il faut qu'elle ne s'effarouche pas d'un mot risqué, qu'elle ne s'apercoive point d'une expression grossière, qu'elle ne perde jamais le coup d'œil juste et l'inébranlable sang-froid devant ce double rang de mains avides, qui se tendent toujours pour recevoir et ne se tendent pas toujours pour payer. Quant au mari, c'est bien autre chose, vraiment. Il doit être le camarade de tous ses clients, distribuer les poignées de main, semer les éclats de rire et même les calembours, s'il peut atteindre jusque-là, se laisser taper sur l'épaule, ne jamais reculer devant un petit verre qu'on lui offre, et savoir en rendre deux à propos. Pour n'être pas au-dessous de ses fonctions, il lui faut un estomac capable d'absorber, sans faillir, de douze à quinze litres de vin par jour, cruelle nécessité à laquelle n'échappent pas non plus les propriétaires de ces petits cafés qui pullulent dans les moindres rucs, et qui scraient déshonorés si jamais ils refusaient de jouer une canette ou un gloria avec leurs habitués.

Eussé-je les cent bouches de fer et d'airain que souhaitait le poête, je n'essayerais même pas d'énu-

mérer toutes les variétés de casés qu'on rencontre à Paris, depuis les casés patriciens, d'où le hillard est proscrit comme de mauvais ton, jusqu'à ceux qui en ont dix-sept dans la même salle; depuis les casés où le provincial entre pour voir des professeurs de carambolage qui ont sait assicher la grande belle, jusqu'aux centres de réunions plus ou moins littéraires où l'on aperçoit, ici M. Ponsard jouant aux dominos, là le cénacle des poètes lyriques culottant énergiquement des pipes. Le casé s'est sourré partout; il vous poursuit dans les ruelles et les impasses, les galeries et les passages, au bal, au théâtre, à l'exposition, aux bains, aux concerts, sur les quais, sur les ponts même. On ne peut suir le casé. C'est un vrai supplice qui irrite les pauvres diables à maigre bourse.

Heureuses les villes d'Allemagne, qui n'ont point de cafés! Ou plutôt, hélas! heureuses la Grèce et la Turquie, où, pour dix centimes, le prix d'un canon, vous pouvez savourer une exquise demi-tasse!

Gependant, il faut être juste; ce qu'on nous fait payer si cher dans les grands établissements du boulevard et du Palais - Royal, c'est le luxe des garçons, des marbres, des journaux, des dorures, tout en un mot, excepté le café. Quiconque est déterminé à se passer de tout cela peut satisfaire ses goûts au plus juste prix. Vous avez déjà vu sans doute, sur le pont de la Tournelle, une espèce de petit buffet établi en permanence, orné sur le devant de deux colonnettes et de deux robinets, et portant pour devise: A la mère Patience! Café à la minute. Sur le rebord s'étalent quatre ou cinq tasses marquées encore des traces peu ragoûtantes d'un liquide jaunâtre, que la mère Patience y laisse tout exprès pour une double raison: d'abord pour bien faire voir aux passants

qu'on boit de son casé, ensuite que ce casé a du ton, puisqu'il tache. La mère est assise sur une chaise; son regard séducteur vous invite. Il faudrait n'avoir pas un sou dans sa poche (un de moins qu'en Turquie, ò civilisation!) pour se priver de ce divin nectar.

On ne peut se figurer à quels stratagèmes, à quelles inventions sublimes et désespérées se raccrochent les cafés qui périclitent pour relever ou soutenir leur clientèle. Il s'est dépensé là des trésors d'imagination, des prodiges de verve créatrice, qui cussent suffi pour défrayer un poëme épique. Il y a des casés qui se transforment en ménageries et montrent des singes savants; il y en a qui se jettent dans les exhibitions de colosses ou de Lilliputiens; d'autres qui font exécuter des quadrilles par un orchestre essoufflé, et des chansonnettes entremêlées de grands airs par une galerie de Malibrans au petit pied, avec accompagnements d'œillades et de sourires. Il y en a qui se bornent à écrire en grosses lettres sur la devanture : Billard sans frais, ou : Les frais de billard en consommation, puissante amorce pour les amateurs peu fortunés de ce noble jeu.

Mais tout cela n'est que poussière et fumée au prix de l'imagination de cet immense estaminet qui s'était avisé, il y a quelque deux ou trois ans, d'encourager les consommateurs, en leur décernant des livraisons de romans à vingt centimes, une livraison par chaque franc de dépense.

J'ai longtemps douté qu'il se pût rien trouver de plus beau. Pourtant, un marchand de vin de la rue des Cordiers cut, un peu plus tard, une idée lumineuse qui peut soutenir la comparaison avec celle-là, d'autant plus que ce marchand était un homme illettré, réduit à voler de ses propres ailes. Il occupait, à l'angle d'une rue détournée, une étroite et sombre boutique où il se morfondait tout le jour dans la solitude. Voici ce dont notre homme s'avisa. après de mûres réflexions, pour aider la fortune à venir loger chez lui. Il fit distribuer largement, surtout dans le faubourg Saint-Marceau, un prospectus éloquent, portant en substance que, par suite d'arrangements avec plusieurs grandes maisons industrielles, il avait fait d'immenses provisions d'objets de toilette en tous genres et à tous prix, pour en gratisier, en facon de primes, ceux qui voudraient bien l'honorer de leur confiance. En fréquentant ce comptoir aux œufs d'or, on pouvait s'habiller des pieds à la tête sans bourse délier. Aviez-vous envie d'un pantalon ou besoin d'un paletot, il suffisait de lui acheter quelques litres d'eau-de-vie ou une pièce de vin, et le paletot premier choix, le pantalon, garanti bon teint, étaient à vous par - dessus le marché. La plus minime consommation avait sa récompense et son encouragement : un orgeat de deux sous donnait droit à une bague très-jolie, disait le prospectus, et du meilleur genre. Au lieu de se faire payer en détail, on pouvait réunir les bénéfices pour les toucher en bloc, et c'est ainsi qu'à force d'aller prendre un canon tous les matins, pendant quelques mois, on finissait par acquérir une belle casquette avec sa visière, ou même un chapeau extra-superfin de la valeur de 6 fr. 50 c.

Indiquez-moi dans l'histoire un système plus ingénicusement organisé, mieux fait pour encourager la foule à se ruiner au profit du commerçant, à force de bon marché! On vit d'abord nombre de chiffonniers s'acheminer en chœur vers la boutique enchantée, brûlant de satisfaire à la fois leur sensualité et leurs aspirations vers le luxe. Chaque matin, quelques balayeurs enthousiastes allaient y gagner, tout en se mettant un velours sur l'estomac, de quoi-faire un cadeau à l'objet de leur flamme. Les plus sages cumulaient sournoisement les intérêts, inébranlables au milieu des sarcasmes.

Mais, — ingratitude du public et caprice de la fortune! — ce beau seu dura peu. De sourds murmures se répandirent bientôt parmi les consommateurs; ils allaient répétant que les canons étaient trop petits, les bagues trop ternes et trop minces. Ces messieurs auraient voulu sans doute, pour dix centimes, des canons d'un demi-setier et des bagues en or. Il est bien vrai que le prospectus semblait le donner à entendre. Mais tout le monde sait que l'hyperbole est la spécialité des prospectus, et il saut bien leur passer les sigures de rhétorique; autrement, à qui les passerait-on?

Ce sont des cafés aussi, dans leur genre, que ces innombrables débits de prunes, cerises, chinois, marrons, poires, pêches, abricots, à l'eau-de-vie, lesquels, alléchés par le succès de l'inébranlable\_ maison Moreaux, se sont abattus par milliers sur tous les points de Paris. Rien que dans le réseau des rucs qui avoisinent le Panthéon et.l'École de médecine, on peut les compter par vingtaines. Sur ces milliers de rivaux, cinq ou six sont arrivés à la gloire : les uns par la qualité supérieure de leurs consommations; les autres (c'est la majorité), par les charmes des Hébés du comptoir. Il est plus facile d'avoir des Hébés ravissantes que de faire de bonnes prunes : demandez aux débits du quartier latin. Il n'y a dans tout Paris qu'un magasin où les prunes soient vraiment exquises; il v

en a deux cents dont les odalisques feraient envie à celles du sérail.

Parole d'honnête flâneur, c'est un calcul ignoble de placer ainsi au comptoir des créatures splendidement décorées et le plus décolletées possible, à qui l'on recommande beaucoup d'indulgence et de faciles sourires. Il me paraît immonde et honteux de séduire les chalands par l'instinct sensuel, de les prendre à l'appât, d'une œillade agaçante, comme on attire l'alouette aux reflets d'un miroir; de spéculer sur la corruption et le libertinage pour pêcher quelques gros sous en eau trouble. Il y a quelque chose de déshonorant dans ce commerce équivoque qu'il faudrait laisser aux pourvoyeurs de débauches. Tant pis pour messieurs les débitants de chinois, sans en excepter leurs confrères des autres comptoirs, s'ils ne s'en aperçoivent pas.

Revenons aux prunes à l'eau-de-vie . c'est-à-dire à la maison Moreaux, qui a dit le dernier mot du genre. Voulez-vous jouir d'un coup d'œil curieux, allez vous planter un soir devant la porte entr'ouverte de cet Eldorado, qui écrase toutes les boutiques rivales avec ses plafonds de marbre et d'or, constellés de rosaces d'argent et de lustres en vermeil, dont la lucur éclatante fait resplendir, comme autant de soleils, les surfaces polics de ses bocaux de cristal et de son comptoir d'argent. Il y a toujours, en dehors, un bataillon d'une vingtaine de gamins, parsemés de blanchisseuses et d'Auvergnats, qui regardent d'un ceil d'envie. Ils ont l'air, en effet, si joyeux et si insouciants, ces heureux consommateurs qui savourent des liqueurs jaunes, rouges et vertes, dans de petites coupes aux facettes brillantes, tout en faisant la cour aux belles dames du comptoir, qu'on prendrait pour autant de duchesses!

La foule des buyeurs est fort bariolée. Grace aux prix modérés de la consommation, à côté du dandy qui goûte à l'alberge et au marron confit, se glisse le macon, qui va quelquefois jusqu'au petit verre de punch chaud, et même le chiffonnier. la hotte au dos et le croc en main, qui s'en tient à la prune classique. comme l'étudiant. Tout ce monde vit en bonne intelligence, et jette de concert ses novaux sur le pavé: ramassez-les au bout du jour, et vous en trouverez quelque chose comme trois mille. On fume on chante. on rit, on s'en va, on rentre; de petits pâtissiers circulent avec leurs corbeilles; des marchandes de pleisirs vous heurtent de leurs longues bettes rondes ; des bouquetières vous enfoncent, malgré vous, leurs violettes dans la boutonnière. Et cependant les Hébés. l'oreille toujours tendue, l'œil toujours aux aguets, surveillant tout sans en avoir l'air, recoivent et rendent la monnaie, montent à l'échelle pour atteindre aux bocaux, enflamment le punch, servent d'une main infatigable des centaines de petits verres. et ne cessent de sourire d'une facon sereine pour faire croire qu'elles ont compris les madrigaux qu'on leur décoche de toutes parts, - tandis que la mattresse de la maison, matrone aux appas floriscants, ascise en son coin, dirige tout d'un coup d'œil, anime, gourmande, conseille, et riposte gaiement aux galantes attaques des vieux habitués.

Je dirai peu de chose des restaurants; des patits, parce qu'ils ont été décrits bien des fois par les aventuriers de la littérature, les Teniers et les Branwers du roman réaliste; des grands, parce qua tout le monde a la prétention de les connaître misux que celui qui en parle, et que, pour ma part, je n'ai point le bouheur de hanter les Frères Provençaux. Toutefois, je ne puis me résoudre à laisser de côté ce restaurant en plein air, qui se développe autour de la fontaine des Innocents. Là sont dressées une douzaine de tables, côtoyées de bancs à peine dégrossis, et où, pas n'est besoin de le dire, nappes et serviettes sont un luxe totalement inconnu. La cuisinière dépose devant la pratique un couvert d'étain et une assiette de faïence à bords profonds en forme de talus; puis, découvrant un long vase en fer-blanc qui git à ses pieds sur le pavé, elle en retire, à l'aide d'une énorme cuiller, un liquide d'un gris jaunatre où, comme cût dit Regnier, quelques choux éperdus se sauvent à la nage. C'est la soupe.

Quand la soupe est mangée, la femme passe délicatement sur l'assiette un torchon qu'elle a trempé dans un vase plein d'eau; et plongeant une véritable fourche dans une seconde boîte en fer-blanc, elle en retire un morceau de bœuf, qu'elle submerge ensuite sous un amas de gros haricots noirs, puisés dans une troisième boîte.

Chacun apporte son couteau dans sa poche et sa miche sous son bras. Si l'on a soif, la fontaine est tout près.

Voilà le diner. C'est plaisir de voir l'importance, la bonne foi avec laquelle tout ce monde, — piliers des halles, fournisseurs venus de la banlieue, ouvriers des alentours, saltimbanques, gamins des garnis voisins, et tutti quanti, — fait honneur à cette cuisine primitive. Les gamins surtout sont admirables d'aplomb; ils ne se gênent pas pour taper sur la table avec leurs couteaux, et pour faire aller la commère quand elle ne les sert pas assez vite. Souvent, — cet âge est porté sur sa bouche, — ils se jettent en Sybarites, moyennant un sou de supplément, dans la

volupté ruincuse de la demi-tasse. Alors la physionomie du gamin rayonne de convoitise et de fierté; il regarde si les passants le contemplent; il remue lentement la cassonnade au fond du vase et déguste en gourmet. Celui qui traite les camarades a soin de jeter son argent sur la table de façon à le faire sonner, en criant:

- Eh! la mère, payez-vous!

S'il n'y a plus de place aux tables, on s'assied sur les marches de la fontaine. Vient-il à pleuvoir, les plus délicats étendent un tablier sur leur tête, et ne se dérangent pas pour si peu.

J'allais oublier de dire que le total du menu se monte à trois sous : un sou de bœuf, un sou de haricots et un sou de potage, prix fixe et sans surfaire d'un centime. Il faut croire que les entrepreneurs y trouvent leur compte, car les concurrences se disputent les alentours de la fontaine.

J'aime mieux cet honnête restaurant que ces traiteurs dont la cuisine équivoque recèle tant de mystères dans son ombre; qui louent aux bouchers, à tant par jour, de beaux quartiers de viande pour orner leur montre, et font manger à leurs habitués des arlequins qu'ils confectionnent avec toutes sortes de débris et de restes achetés à pleins seaux,

En cherchant à la loupe dans les bas-fonds de l'art culinaire, on découvrirait bien d'autres établissements encore, providence des convives dont l'appétit est plus gros que la bourse. Laissons de côté l'Azard de la fourchette, découverte assez intéressante d'abord, mais qui a fini par devenir fastidieuse à force d'avoir été réchauffée et resservie aux lecteurs :

Occidit miseros crambe repetita magistros.

Je me bornerai à cette curieuse affiche, que je viens de copier, sans y changer un iota, dans un recoin de la rue Saint-Jacques, et que je vous invite à lire avec recueillement:

#### OUVERTURE.

## FLÉTY, TRAITEUR.

Rue des Amandiers-Sainte-Geneviève, 8.

| Bière, la bouteille           | 0,10 | Haricots, le plat 0.05 |
|-------------------------------|------|------------------------|
| Id. Id                        | 0,15 | Ragoûts 0,10           |
| Café, la tasse, avec le petit |      | Bouf et lard 0,10      |
| verre                         | 0,10 | Saucisses 0,05         |
| Bouillon                      | 0,05 | Id 0,10                |
| Id                            | 0,10 | DESSERT.               |
| Choux, le plat                | 0,05 | Pruneaux 0,05          |

Que dites-vous de cela? Voilà la Maison d'Or de MM. les chiffonniers, le Véfour des Lucullus et des Apicius du croc. Les autres dinent, sur une borne, d'un morceau de pain bis et d'une couenne.

Tout est précieux dans cette pièce, qui en dit plus qu'elle n'en a d'abord l'air, avec sa physionomie réservée. Veuillez, s'il vous plait, faire attention au choix et à la variété des plats, choux, haricots, ragoûts, bœuf et lard, — des saucisses pour couronner le tout. Et à l'article dessert; quelle majesté, quel symbolisme profond dans cet unique article:

Pruncaux!

Pruneaux, cela dit tout. Ne me demandez point d'autres détails, je vous répondrais: Dessert, pruneaux!

Voyez: il y en a même pour les gourmets; on a ménagé un en-cas à la vanité de MM. les chiffonniers. Fléty a de la bière à 0,10 pour les jours ordinaires, et de la bière à 0,15 pour les lundis et grandes fêtes; du bouillon à 0,05 pour les va-nu-pieds, et du bouillon à 0,10 pour les aristocrates. O profondeur! O l'léty! Qui me donnera la mine et la défroque d'un chiffonnier, pour que je puisse me hasarder sans péril dans le cœnaculum de cet incomparable traiteur, et goûter de ses ragoûts à 0,10 et de ses haricots à 0,05!

Et puis admirez le laconisme superbe et majestucux de cette affiche! Pas de phrases, pas de grand mot, pas de coups de grosse caisse; point de réclame séduisante ni d'invitation doucereuse. Fléty dédaigne tous ces moyens vulgaires. Il se contente d'aligner sur deux rangs le nom des plats et le chiffre des prix, sans même ajouter l'épiphonème d'usage: « Propreté et célérité, » ou: « Le service se fait en argenterie. » Ah bien oui: « Dessert, — pruneaux, 0,05; » et puis plus rien. J'aime ce calme et cette sérénité dans la force.

N'allez pas croire que ces petits restaurants soient les moins fréquentés. Avant de bien dîner, la foule veut surtout dîner à bon marché, et si beaucoup n'osent, uniquement par respect humain, aller s'asseoir chez Fléty ou autour de la fontaine des Innocents, ils se pressent volontiers aux tables d'hôte, de fort convenable, parfois même de splendide apparence, où l'on déjeune pour cinquante centimes, et aux restaurants philanthropiques où l'on dîne pour seize sous. Car il y en a, lecteurs, et bien des gens font semblant de ne pas le croire, qui vont y manger tous les jours.

J'ai vu quelques-uns de ces établissements dont les tables sont prises littéralement d'assaut de quatre à huit heures. Il en est un, dans la rue Rambuteau, contenant trois cents places environ dans la salle basse, autant dans la salle haute, et qui, chaque soir, est en proie à sept cents convives, cent de plus qu'il n'y a de places. Vous franchissez le seuil : votre regard plonge désespéré à travers ces longues files compactes et silencieuses, qui font ressembler le restaurant à un réfectoire immense où la communauté se trouve au complet. Un garcon s'empare de vous, trouve moyen d'écarter deux convives, malgré leurs protestations énergiques, et vous glisse adroitement dans l'espace intermédiaire, en vous assurant que vous serez très-bien. C'est un va-et-vient continuel, étourdissant, effrayant. On groupe les candidats en bataillon carré dans l'angle du comptoir. De minute en minute, le directeur de l'établissement, semblable au pitre des baraques foraines, chargé de faire patienter la foule dans l'intervalle de deux représentations. vient leur répéter que dans une seconde ils vont avoir des places, que Monsieur (en vous désignant) en est au dessert, et va certainement partir à l'instant même. Ou bien on engage les infortunés à monter dans la salle haute, quoiqu'on sache parfaitement qu'il ne s'y trouve pas de place; mais on espère que pendant cette expédition il se produira des vides qu'ils combleront au retour : c'est une manière ingénieuse de gagner du temps.

Sur chaque tabouret libre se ruent des quatre points cardinaux des compétiteurs acharnés : il devieut le centre d'une bataille où domine parfois la force, plus souvent la ruse; on se le dispute, on se l'arrache, comme le cadavre de Patrocle, et le vainqueur s'assied sur sa conquête, avec la noble et légitime fierté-d'un triomphateur.

Mais combien d'autres restaurants comptent un par un leurs rares visiteurs, malgré les séductions d'une affiche telle que celle-ci:

ON SERVIRA DU PAIN FRAIS!

J'ai trouvé ailleurs cette invitation piteuse, tracée sur des écriteaux parsemés çà et là entre les carafes et les salières :

SI ON EST CONTENT, ON EST PRIÉ DE DEMANDER

Plusieurs ont la ruse de remplir leurs casiers de serviettes sales et roulées, pour faire croire qu'ils comptent leurs abonnés par centaines,

Ce qu'on mange là dedans sous prétexte de bisteck, ce qu'on y boit sous prétexte de vin, on l'a déjà dit bien des sois. Je ne suis pas assez versé dans l'étude de la chimie et de l'histoire, naturelle pour affronter de sang-froid les mystères de cette périlleuse analyse.

Voici seulement un petit fait, complétement historique, que j'emprunte à la Gazette des Tribunaux, où il y a tant de choses à prendre pour quiconque veut approfondir les mœurs et les petites industries parisiennes. La scène se passe au Veau français, vers l'heure du diner. La salle est encore à peu près vide. Un habitué du lieu, impatienté d'appeler vainement le garcon sans rien voir apparaître, pénètre familièrement dans la cuisine, et là, que trouve-t-il? Le garçon demandé, le garçon lui-même, absorbé tout entier dans une préparation culinaire, qui n'a point été définie par Carème ni Brillat-Savarin. Il s'occupait, si vous voulez le savoir, à faire des yeux au bouillon, par un moven aussi ingénieux qu'économique: pour ce, il avait rempli sa bouche d'huile, jusqu'à se gonfler les joues en forme de ballon, et à l'aide de petits coups secs, frappés de chaque côté à la fois avec la paume des deux mains, il faisait jaillir vivement, par les lèvres entr'ouvertes, un jet qui, tombant dans un grand vase plein d'un liquide jaunatre,

produisait à la surface un œil superbe et bien propre à chatouiller la convoitise d'un épicurien. La chronique rapporte que le client, indigné, s'oublia jusqu'à lever la main, même le pied, sur le garçon: comment fit-il pour n'être pas désarmé par la simplicité pleine de grandeur de cette invention, digne en tout point du siècle qui a porté si haut l'industrie?

Je me suis étendu sur ce chapitre plus longtemps que je ne croyais et que je ne l'aurais voulu. Que conclure de tout cela, car on dit qu'il faut une conclusion à toutes choses: δ μῦθος δηλοῖ ὅτι, Paris mange trop, Paris boit trop, Paris se livre, sans pudeur et sans retenue, aux instincts sensuels qui l'entrainent à la dérive.... Et puisque je suis en train de moraliser, j'aime autant poursuivre sur ce ton pour me décharger tout d'un coup.

# CHAPITRE DIX-SEPTIÈME.

RÉFLEXIONS D'UN JEUNE HOMME QUI NE DANSE PAS FOURVOYÉ DANS UN BAL PUBLIC.

Un soir, après avoir diné dans ce restaurant à prix modéré dont j'essayais tout à l'heure de tracer le tableau, je m'acheminai du côté du Palais-Royal. J'aime le Palais-Royal, surtout cette large galerie qui s'appelait, il y a quelques années, la galerie d'Orléans, et quis'appelle je ne sais comment aujourd'hui. Je l'aime, parce que, quand la foule se presse entre ces magasins resplendissants de lumière, sous cette voûte de cristal étincelante et splendide, il y a quelque chose d'étrange, de fantastique, d'enivrant, à se promener à pas ralentis dans ce lieu que l'imagination complaisante transforme bientôt en une apparition de ces cités orientales où s'encadrent les contes des Mille et une Nuits. Je l'aime, parce que ce brouhaha sourd, discret et contenu, formé du bruit des pas frappant les dalles d'un son monotone, et du murmure voilé des conversations qui susurrent à voix basse, comme la brise dans la feuillée; parce que la lucur et l'arome des cigares, la vague apparition des promeneurs, semblables à des ombres ou à des flots qui passent et repassent dans le demi-jour devant les regards indécis, tout enfin y dégage je ne sais quelle vapeur mystérieuse qui vous saisit peu à peu, et, si je l'ose dire, vous grise par degrés, en vous engourdissant dans une sorte de torpeur pleine de charmes. Il me semble être alors dans un état mitoyen entre le sommeil et la veille, et je sens la rêverie monter lentement jusqu'à mon cerveau, comme une nappe de fumée qui s'élève au plafond.

Il commençait à pleuvoir. Je rencontrai en route, dans la rue Montesquieu, une façade ornée de deux colonnes, entre lesquelles pendait une lanterne rouge. A travers la porte, que l'on entr'ouvrait à chaque instant, s'échappaient des rafales d'harmonie, jouant ces airs de polkas et de mazurkes qui donneraient le vertige à un couple de quakers. Je m'étais d'abord réfugié, indécis, à côté du municipal, qui se tenait debout, les deux mains l'une dans l'autre, sur le seuil de ce lieu de délices. A la fin, je suivis un groupe de nouveaux arrivants et j'entrai.

Plaignez-moi, mais ne vous hâtes pas trop de me crier haro, car, en vérité, j'étais à peu près dans la même position que ce pauvre baudet de la Fontaine. Il pleuvait, je n'avais point de parapluie, et je craignais de gâter mon chapeau neuf. En outre, il n'en coûtait que cinquante centimes: on ne pouvait guère pêcher à meilleur compte. Joignez-y l'occasion, et, je pense, quelque diable aussi me poussant. Que de circonstances atténuantes, et où est le pharisien qui oserait me jeter la première pierre?

A mon arrivée dans la salle, je fus étourdi, aveuglé. Je ne vis qu'une masse houleuse, un chaos noir et blanc tourbillonnant dans un galop frénétique. Un nuage de poussière s'engouffra dans mes yeux et mes narines, et ne s'arrêta qu'au fond de ma gorge. Un ouragan de cris désordonnés, de hourras, de hurlements de joie, d'interpellations, de vociférations, se précipita, comme une trombe, dans mes oreilles. Pour ne pas tomber à la renverse, je m'appuyai contre une des minces colonnettes qui soutiennent le bâtiment, et j'ècrasai, pour mon début, le cor d'un sergent de ville qui

surveillait les évolutions hasardées d'un avant-deux. L'hômme de la loi se retourna sans mot dire, et, levant un œil sévère, me regarda jusqu'au fond de l'ame; puis, devinant sans doute à ma physionomie que la malveillance était complétement étrangère à cet accident, il se remit à son premier examen. Mais il n'était plus temps : les deux vis-à-vis avaient profité de la distraction de l'inquisiteur pour se lancer en un chassez-croisez peu légal, et ils riaient sous cape de ce bon tour.

Dans tous les coins se dressaient des billards anglais où joueurs et joueuses tentaient la fortune entre deux contredanses, et parvenaient quelquefois à gagner une salière. Des marchandes d'oranges et de bouquets circulaient dans la salle, criant d'une voix monotone : Voyons, messieurs, rafraichissez vos dames! fleurissez vos dames! Au fond s'étendait un couloir obscur, fastueusement décoré du titre de salon de conversation, où quelques duos se chuchotaient à voix basse dans les recoins les plus sombres, et où se promenaient de long en large une demidouzaine de prévaricateurs fumant un cigare en cachette, et mis à chaque instant en déroute par l'apparition d'un surveillant.

On afficha successivement à l'orchestre des pancartes en carton, portant en grosses lettres noires; Polka, Schotisch, Varsovienne (la danse des ours, comme l'appelle fort expressivement le public de ces lieux). On sautait toujours. Je restais cloué à ma place, regardant sans voir et sans comprendre, le cerveau tourbillonnant, les jambes chancelantes. Dans un moment de repos, je m'avançai au milieu des promeneurs qui tournaient en rond en attendant la reprise de leurs exercices. J'examinais tout ce monde d'un œil hébété, indécis, inquiet, me heurtant à tous les coudes, marchant sur tous les pieds, récoltant des bourrades et de lourdes épigrammes. A me voir errer ainsi, mélancolique et effarouché, comme un oiseau de nuit relancé dans sa retraite par une noce de village, ces messieurs devaient se demander, en effet, ce que j'étais venu faire là. Je ressemblais à un digne bourgeois qui voit jouer pour la première fois Grassot et Ravel, et qui cherche avec angoisse la signification morale d'un vaudeville de la Montansier.

Au bout d'un moment, le chef d'orchestre frappa de nouveau de son archet sur son pupitre; les premières mesures donnèrent le signal, et on afficha: Contredanse. Les cavaliers se précipitèrent sur les bancs et invitèrent leurs dames; on se forma peu à peu. L'ordonnateur allait d'un groupe à l'autre, essayant de mettre quelque harmonie dans ce chaos, plaisanté par les uns, bousculé par tout le monde, aux éclats de rire des filles. Les sauts recommencèrent plus échevelés encore et plus furibonds que les précédents. Il se forma près de moi un novau des danseurs les plus illustres, et aussitôt un flot de spectateurs reflua jusqu'à eux et me repoussa rudement en arrière. Je me réfugiai dans le salon de conversation, m'assis sur un canapé jaune, et pris ma tête dans mes deux mains, tout triste et plein de rêveries lugubres.

Décidément, je m'amusais beaucoup.

Je ne sais combien de temps je demeurai ainsi. Une invasion de barbares me réveilla en sursaut; ils venaient d'entrer bras dessus, bras dessous, et montaient bruyamment l'escalier qui conduit au café sis dans la galerie supérieure. Je les suivis machinalement, n'ayant pas encore le courage de m'en aller, quoique j'en cusse fort envie.

C'était bien pis là-haut. L'orgie s'y étalait dans toute sa hideuse splendeur. Il fallut me faire jour à travers les tables où se pressaient buveurs et canettes, nymphes et demi-tasses, en heurtant les garçons et les habitués qui me regardaient insolemment, ne me reconnaissant point pour un ami de la maison. Je passais devant une table où flamboyait un punch, quand j'entendis deux dames rire très-haut; c'était de moi qu'elles riaient, évidemment. J'essayai de me donner une contenance, et me retournai lentement en les foudroyant avec mépris d'un regard majestueux. Elles recommencèrent de plus belle. A leurs yeux et à leur attitude, je vis bien qu'elles étaient à moitié ivres. J'effectuai donc ma retraite en bon ordre, honteux de sentir le rouge me monter au front.

J'allai m'appuyer contre la balustrade, et je regardai à mes pieds. L'orchestre mugissait à tout rompre : le triangle, la grosse caisse, le tambour, la flûte. les trois violons, semblaient pris d'un vertige diabolique; le chef, dans un paroxysme d'exaltation, brisait sa baguette sur le pupitre; les danseurs accompagnaient de leurs voix criardes et enrouées les modulations emportées de la musique, en poussant des hourras d'allégresse et des hurlements de triomphe comme un cénacle de bêtes sauvages, tandis que les buveurs eux-mêmes, surexcités par l'enthousiasme commun, se dressaient convulsivement, brisaient les verres et grimpaient sur les tables. C'était un effroyable salmigondis de bras contournés, de tailles frénétiquement cambrées, de jambes se levant à la hauteur de la tête pour retomber en pointe sur le plancher, de têtes se précipitant au niveau du genou, de pieds lancés avec prestesse à la face du vis-à-vis. Je m'attendais à chaque instant à les voir tourbillonner sur la tête, les mollets en l'air. Si Dante eût vu un pareil spectacle, nul doute qu'il n'eût infligé ce supplice à ses âmes damnées; c'est bien ainsi, je me le figure, qu'ou doit danser dans les cercles infernaux.

J'examinais chaque visage, et j'étais effrayé de l'expression commune et triviale, lorsqu'elle n'était pas ignoble, qui s'étalait effrontément sur la plupart. Ces jeunes gens, commis et garçons des boutiques voisines, avaient presque tous des allures de lieu suspect; tout en eux, le regard, la démarche, le geste, la voix et le rire, exhalait je ne sais quelle odeur repoussante et fétide. Quant aux femmes, bonnes, cuisinières, grisettes, je n'en trouvai pas une seule qui eût une ombre de beauté réelle; tout cela était dévasté, décrépi, replâtré tant bien que mal, — ruines sur ruines, où la misère débauchée avait tracé son plus hideux sillon, — laideurs repoussantes où grimaçait un reste de jeunesse effrontée et ricaneuse, qui était une laideur de plus.

O grâces, ò atticisme, ò décence! m'écriais-je à part moi. O corps humain, à qui Dieu a donné une face sercine et tournée vers les cieux! O sexe aimable et doux, charme de l'esprit, délices du cœur, idéal du poëte!

A tout instant, je voyais, du haut de mon observatoire, à travers ces vagues en travail, quelque commis lubrique poursuivre une cuisinière, Galatée d'épaisse encolure, qui faisait semblant de s'enfuir derrière les saules. Le bruit des déclarations grivoises retentissait devant, derrière, par-dessous, de tous côtés. Quelques couples, que d'autres apostrophaient

on passant de plaisanteries obscènes, s'échappaient de minute en minute, et, malgré le dégoût qui me soulcvait le cœur, j'avais le rude courage d'examiner la sentine jusqu'au fond.

Après tout, me disais-je, c'est là le but; je suis bien naif de m'indigner. Qu'est-ce donc que ces établissements qu'on nomme des bals publics, sinon, pour la plupart, des marchés où les femmes équivoques, les beautés flétries, qui peuvent entrer gratis, accourent s'exposer chaque soir et se mettre à l'encan? Mais moi, qu'y suis-je venu faire?

Et je m'acheminai vers la porte.

Pourtant, ce n'était point un bal masqué que je venais de voir; c'était un bal ordinaire, simple, innocent, gentil. Les bals masqués, Dieu me préserve d'y aventurer jamais ma plume de flâneur!

Ce sont là des réflexions bien moroses, n'est-ce pas, et vous riez peut-être de mon humeur farouche? Que voulez-vous? je ne danse point, et il faut bien que je m'occupe.

#### CHAPITRE DIX-HUITIÈME.

### LA PORTRAITUROMANIE, CONSIDÉRATIONS SUR LE DAGUERRÉOTYPE.

En laissant retomber derrière moi la porte de la salle de bal, je poussai le même soupir de soulagement que Télémaque lorsqu'il passa du Tartare aux Champs-Élysées. Je me retrouvai sous le péristyle, près du même municipal que j'y avais vu en entrant. Il était alors occupé à passer en revue, d'un regard somnolent, une galerie de portraits au daguerréotype qui tapissait de tous côtés les parois du vestibule. Comme il pleuvait encore, je fis ce que je lui voyais faire, et peu à peu cet examen m'absorba. J'étais, on vient de le voir, en veine de morale et de philosophie; aussi ce spectacle me suggéra-t-il bientôt des réflexions innombrables, dont le lecteur ne se douterait peut-être, pas, si je ne lui en faisais part, en les abrégeant toutefois.

Ces réflexions roulaient sur l'une des plus déplorables parmi les nombreuses épidémies qui, dans ces derniers temps, ont fait leur proie du Parisien; c'est la portraituromanie, s'il m'est permis de faire mon petit néologisme après tous les autres, et de créer un mot nouveau pour une chose nouvelle.

On a remarqué qu'il ne s'était jamais tant coulé de statues en bronze, taillé tant de statues en marbre, que depuis quelques aunées. La moindre sous-préfecture s'empresse, avec un zèle louable, d'élever devant la mairie, au son des trompettes et des discours, un piédestal à quelque petit grand homme exhumé

Je l'oubli pour la circonstance, et qui s'est illustré jadis par un sonnet ou un vaudeville.

Quant au bourgeois parisien, à moins d'être décoré ou membre d'une académie, il n'ose encore se faire dresser une statue en pied, de son vivant, et il s'en tient au buste ou au médaillon. Il s'en tient surtout au portrait.

Entrez à une exposition quelconque; vous êtes sûr d'y voir une foule de messieurs fort laids, et de dames dont, par courtoisie, je ne veux rien dire de désagréable, qui se sont fait représenter sur la toile dans des attitudes superbes et avec des expressions héroïques.

Ce n'est pas que je blame en aucune manière cette belle passion de se faire peindre, qui possède la plupart des citoyens de Paris: loin de là! Le mal est que, n'entendant rien à la peinture pour la plupart, ils n'en viennent pas moins dans les ateliers, avec leurs goûts, leurs idées, leurs préférences, leurs vues à eux sur la matière, qu'ils cherchent, naturellement encore, à faire prédominer, avec la majestueuse obstination du bourgeois convaincu.

Il y a une classe d'artistes mécomus, dont on dit beaucoup trop de mal: ce sont ces braves gens qui font de si jolis portraits, doux, léchés, mignens, luisants, aussi propres que la prunelle de l'œil, où l'on peut se mirer comme dans un parquet bien verni. Leurs œuvres sont toujours exposées dans les rues populeuses, au coin des passages, sur les boulevards, avec l'adresse du peintre et le prix de la chose, qui varie de 20 francs à 100 francs, les mains comprises. Ces utiles artistes semblent faits tout exprès pour initier les bourgeois à la connaissance de l'art et pour les réconcilier avec les peintres. C'est pourquoi, disciples de saint Luc, lorsque vous verrez s'avancer près de votre chevalet quelqu'une de ces bonnes têtes de Joseph Prudhomme, immortalisées par les crayons de Cham et de Daumier, quelqu'un de ces glorieux personnages chargés de bagues d'or, de breloques et d'épingles de cravate, qui débuteront par vous recommander de leur donner sur la toile du linge bien blanc et de les faire sourire, hâtez-vous de leur tendre l'adresse de ces Van-Dycks à prix modéré, à moins que vous n'ayez grand besoin de quelques billets de cent francs, ou que vous ne vous sentiez doués de beaucoup de philosophie, de résignation et de condescendance.

Le martyre commence dès la première séance, quand il s'agit de leur faire prendre une pose raisonnable. Tous voudraient être peints de face, avec la lumière tombant en plein visage. Pas de profil, c'est trop mesquin et trop anguleux; pas de troisquarts, c'est une position qu'ils ne comprennent point. Si vous adoptez le trois-quarts, gare au désenchantement et aux réclamations! Ce côté de la figure dont on n'aperçoit que la moitié, leur paraît une duperie et un non-sens. Ils voudront qu'on distingue leurs deux joues bien en face, et se montreront choqués au dernier point de cet œil qui, sur la toile, est plus petit que l'autre, et qui risque, dans leur opinion, de les faire passer pour borgnes.

Ges messieurs tiennent essentiellement — et qui aurait la cruauté de leur en vouloir? — à ne laisser perdre aucun détail de leur physionomie, à la montrer dans toute son ampleur et sa majesté. Ils ont droit à une vue d'ensemble, puisqu'ils payent ce qu'il faut : pourquoi supprimerait-on d'un coup la moitié de la tâche? N'est-ce pas tricher l'acheteur que de simplifier

ainsi la besogne? Ils ne sont pas venus pour faire peindre leur joue droite ou leur joue gauche, mais leur figure, qui se compose de deux joues aussi bien que de deux yeux et de deux oreilles. Encore est-ce bien peu des deux joues! Ils n'osent pas trop le dire, mais ils voudraient qu'on les vît de tous les côtés à la fois, et il leur semble qu'en cherchant, on pourrait trouver un moyen, en ce siècle où l'on a inventé tant de choses!

Je connais une belle dame qui, se faisant représenter de face, exigeait absolument qu'on distingust sur la toile la torsade de ses magnifiques cheveux noirs enroulés sur sa nuque. On s'évertua vainement à lui en faire comprendre l'impossibilité matérielle c'était peut-être difficile, daignait-elle avouer, mais elle était convaincue qu'un peintre habile en viendrait à bout. Bref, elle ne pouvait croire que l'art fût si peu avancé. Après une longue discussion, il fallut, de part et d'autre, se plier à un compromis; un légér trois-quarts, aidé de quelque accroc complaisant dé l'artiste aux lois de l'attitude et de l'harmonie, donna satisfaction au caprice de la belle dame. Elle eut un portrait manqué, mais elle eut sa torsade.

Il est rare qu'un bourgeois se fasse peindre sans les mains, ou ce sera malgré lui. Un portrait sans mains n'existe pas pour le bourgeois : c'est quelque chose d'incomplet comme un cul-de-jatte. La posture et l'expression des mains le préoccupent au plus haut degré. Les uns se font représenter la dextre sur la poitrine; les autres, négligemment repliée sur la ceinture, ou tombant le long de la cuisse; d'autres encore, assis et le coude rejeté en arrière sur le dossier d'une chaise; comme le portrait de Schubert, s les lodies de leur fille. Pour leur femme, il sur

main, ou, à tout le moins, au corsage. Jadis, c'était un oiseau sur le doigt; mais l'oiseau a fait son temps et cédé sa place à la fleur.

La plupart des dames ont la manie de poser, la poitrine en avant, la tête penchée, la bouche en œur, avec un sourire stéréotypé qu'il faut rendre, sous peine de s'entendre dire qu'on les a vieillies et renfrognées. Mais voici le problème: c'est qu'elles veulent absolument sourire sans qu'on leur allonge la bouche; vous serez bien heureux, au contraire, si elles n'exigent pas encore que vous la rétrécissiez, et si ces lèvres de poupée minaudière qui seraient trop courtes pour une petite fille faisant la moue, ne leur semblent pas trop longues, même pour le sourire.

« Le corset est-il utile? Qui et non, » dit une magnifique enseigne du quartier Saint-Germain. Quoi qu'il en soit de cette grave question d'hygiène, on peut affirmer qu'au point de vue de l'art, et malgré l'opinion de la plus belle moitié du genre humain, le corset est presque toujours une absurdité déplorable. Une dame qui se fait peindre aura grand soin de s'écraser préalablement la taille et de s'aplatir la poitrine dans ce laminoir, et il faut, bien entendu, qu'on reproduise scrupuleusement ces contours étriqués, ridicules, impossibles, sans ampleur et sans proportions. Ni la Vénus de Milo, ni la Vénus de Médicis, ni la Madeleine du Corrège, ni les Nymphes de l'Albane, ni aucun de ces splendides ou gracieux types de femmes créés par le pinceau des grands maîtres, ne portent de corset; mais montrez-nous une dame de nos jours, duchesse ou financière, que ces raisons aient touchée, et ie l'irai dire à M. Dubufe!

C'est qu'avant tout duchesses et financières tiennent à ce qu'on voie, au premier coup d'œil jeté sur leur portrait, qu'elles appartiennent au monde comme il faut. Elles se préoccupent encore meins d'être belles, que de l'être à la façon du jour, et il semblerait à les voir et à les entendre, qu'elles posent peur des gravures de modes. Soignex la ressemblance de la rebe au moins autant que celle de la figure; rendez-en avec scrupule, avec respect, la couleur, le dessin, la coupe, les fleurs, la richesse; surpassez-vous dans les dentelles, la gaze et les bijoux, et vous seres an grand peintre.

Ces dames arrivent aux séances avec des robes très-décolletées, comme si elles allaient au hal, montrant leurs épaules pointues que l'artiste auxa la galanterie de poteler un peu, accoutrées d'extravagantes toilettes à couleurs voyantes et criardes. Veus ne parviendrez pas à leur faire comprendre que tous ces falbalas produirent un effet désastreux en peinture; vous ne leur persuaderes point surtout qu'il vaudrait infiniment mieux revêtir des couleurs modestes qui feraient valoir la physiememie au lieu de l'effacer; que dans un portrait l'intérêt et le regard doivent se réunir sur la figure, partie principale, où rayonnent le sentiment et l'idée, et que tout es qui en détourne l'attention est une faute et une maladresse.

Il faut donc pardonner beancoup aux Apelles erdinaires des beautés féminines. On leur reproche souvent de représenter des poupées habillées en grands elrémonie et d'être des peintres de robes et de valants. Cela est vrai; mais, hêlas! que faire avec d'intraltables clientes dont le tyrannique mauvais goût s'impose à l'artiste et reçoit, sans plier d'une ligne, toutes les observations et toutes les supplications? Comment peindre une peau si bien badigeonnée et rebadigeonnée qu'on n'y voit que du blanc de céruse et du rouge végétal! Songez un peu à tout ce qu'on a demandé au peintre, aux fantaisies, aux caprices, aux exigences contradictoires, — aux perpétuelles concessions qu'il a dù faire! Songez-y, et il ne vous restera plus de courage que pour l'indulgence.

Ce qui effrave surtout les bourgeois, ce sont les ombres du modelé; ils ne voient là que du noir, qui rembrunit et attriste la figure. Cette nuit sur leur face les désole et les navre. La moindre tache dans la physionomie du tableau les alarme; chaque pli leur semble une ride. Pas de demi-teintes, mais une carnation uniformément blanche comme une buffleterie. ct délicatement nuancée de rose aux pommettes! Pas d'empâtements : cela est raboteux et grossier! Les dessins des journaux de dames et de tailleurs, voilà leur secret idéal! C'est propre, c'est soigné, c'est léché, c'est sini; les cheveux sont artistement arrangés, (peintres, n'oubliez jamais ce grand point dans le portrait d'un bourgeois, et faites-vous coiffeurs pour lui plaire); les cils, les ongles, les yeux sont nettement dessinés et coloriés avec amour; la pose est gracieuse, la gorge saillante et la taille fine. A la bonne heure, au moins! tandis que ce malheureux peintre, quoiqu'il y mette le temps, a l'air de brosser sa toile avec un balai et de vider sa palette pêle-mêle sur sontableau.

Aussi s'y prennent-ils de mille manières indirectes pour avertir l'artiste, quand ils n'osent le faire directement. Ils le harcèlent d'allusions, pour l'amener à quelqu'une de ces belles peintures où l'on ne voit pas de coup de pinceau:

" Il me semble qu'on me fait un peu noir, hasarde le mari, — O mon ami, riposte l'épouse, certainement, si cela devait rester ainsi, mais ce n'est pas terminé. Il faut d'abord commencer par ces teintes-là, et puis l'on met du blanc par-dessus. N'est-ce pas, monsieur? Monsieur sait bien que tu n'es pas un nègre, n'aie pas peur, et il a trop de talent pour te gâter la figure.»

C'est encore une des plus déplorables habitudes des bourgeois qui se font peindre que de se lever à chaque instant pour voir où en est le portrait. Ils s'étonnent de la lenteur des progrès, du temps qu'il. faut à l'artiste pour finir un œil, et n'y comprennent rien, lorsque au bout de plusieurs séances ils croient apercevoir l'œuvre toujours au même point, ou même moins avancée que d'abord. Ils se désolent des tons tranchés, bleus, violets, verdatres, qu'ils découvrent dans la physionomie à peine ébauchée. L'un des membres du couple est toujours derrière le peintre, suivant, sans se lasser, les évolutions de la brosse, et le torturant de ses réflexions et de ses conseils : c'est le cou qui est trop court ; c'est le front qui est trop bas ; c'est le nez qui est trop long ou trop gros. Le malheureux est accable d'observations, d'exclamations et de rectifications. S'il vent bénévolement se soumettre, il faut qu'il transforme à chaque instant son œuvre, d'après l'avis de tous les voisins et de tous les visiteurs. Une dame ne manquera jamais, vers la fin, d'amener son amie intime, pour donner son jugement. Je l'entends d'ici :

- C'est assez bien toi; mais il me semble que ton visage a quelque chose de-plus avenant, je ne sais quoi de... plus vif, et de... plus délicat. Tu as l'air plus jeune; ta physionomie est plus riante; tea yeux sont plus éclatants. »

Remettez donc le portrait sur le chevalet, pour sa

tisfaire à l'opinion de la serviable amie, qui est venue si à point exprimer ce que la cliente brûlait de vous dire elle-même.

Ces braves bourgeois s'imaginent volontiers qu'il est de leur intérêt de faire beaucoup d'observations à l'artiste, et que plus on le surveille, plus on y gagne, comme chez le fournisseur. Ils ont toujours remarqué, dans leur partie, que les pratiques les plus difficiles sont les mieux servies et qu'on ne donne aux autres que de la camelotte: ils agissent en conséquence. Et puis ils sont bien aises de faire voir que l'on s'y connaît, tout bourgeois que l'on soit. Mais le résultat est tout autre qu'ils ne l'avaient espéré: à force de tracasser l'artiste, ils l'ennuient et le dégoûtent de son œuvre, et le seul fruit qu'ils en retirent c'est de lui faire qûcher le portrait.

Il y a des peintres que cette ignorance des bourgeois dans tout ce qui touche aux beaux-arts, cette inintelligence profonde, incurable, des conditions les plus élémentaires, cette obtuse et complète inaptitude à rien comprendre de ce que le dernier rapin du dernier atelier de France saisit du premier coup, irritent et exaspèrent jusqu'à la fureur. C'est un tort. Pourquoi en vouloir aux bourgeois d'être bourgeois, et d'avoir les goûts, les opinions, les idées de leur état social? C'est le contraire qui serait étrange et inconcevable.

" Soit, disent-ils, mais alors qu'ils aient au moins conscience de leur ignorance, et qu'ils ne se mêlent pas de vouloir critiquer, conseiller et diriger le peintre.

Vous êtes charmants, en vérité! Qui donc a conscience de son ignorance, même parmi ceux qui le disent? Et comment voulez-vous qu'un brave hourgeois dont on fait le portrait, et qui, par conséquent, est personnellement intéressé dans la question, ait le détachement, dont personne ne serait capable à sa place, de ne pas chercher à faire prévaloir sa petite opinion, que, fort naturellement, il croit la meilleure. Du reste, il paye l'article; et vous voudriez qu'il abdiquât le droit, acheté en entrant, de critiquer celui qu'il honore de sa clientèle, et de se faire servir à son gré pour son argent? Cette abnégation surhumaine ne s'est jamais vue.

Ainsi, d'une part, les bourgeois ont le droit, en leur qualité de bourgeois, de ne rien entendre du tout à la peinture; de l'autre, ils ont le droit, en leur qualité d'acheteurs, de chercher à faire prévaloir leur goût et de tourmenter l'artiste par leurs observations ineptes. Mais celui-ci a le droit de ne pas entreprendre leur portrait; ou bien, s'il l'a entrepris, de se satisfaire soi-même, en mécontentant le bourgeois; ou de satisfaire le bourgeois en se mécontentant soi-même, et de livrer une croûte que notre Midas prendra pour un chef-d'œuvre.

Au fait, a-t-il bien ce dernier droit? C'est une question que je pose aux casuistes de l'art.

La meilleure et la plus sûre manière de prévenir toutes les objections du client, est de le flatter sans vergogne sur la toile. S'il a des verrues, gardez-vous de les rendre : ce ne sont pour lui que des grains de beauté. Soyez persuadés qu'il ne jugera jamais que vous avez dépassé les bornes, et que plus il sera flatté plus il se trouvera ressemblant.

Ne voit-on pas bon nombre de femmes montrer complaisamment leur portrait, dans le but indirect de faire admirer leur grâce et leurs charmes, sans s'apercevoir que la comparaison est facile à établir? Elles croient qu'on jugera plutôt de leur beauté d'après la copie que d'après l'original, et qu'on ne remarquera même point que la copie est infidèle, parce qu'elles ne l'ont pas remarqué elles-mêmes.

Appliquez-vous surtout à faire un beau corps à ces messieurs, c'est-à-dire un coffre de solide apparence, de larges épaules, des membres vigoureux; peignez enfin ce qu'on appelle vulgairement un bel homme, quelque chose comme ces tambours-majors ou ces cuirassiers que les bonnes femmes admirent lorsqu'ils passent dans les rues.

Il y a quelque temps, le hasard me fit assister à plusieurs séances données par un jeune peintre de talent, mais de mœurs douces et timides, à un exmarchand de pruneaux, qui avait amassé de cinq à six mille livres de rente dans son petit commerce. Le brave homme était chauve comme une falaise, et il voulait absolument qu'on lui mit des cheveux.

- "Je suis un peu chauve, disait-il, je l'avoue; mais c'est l'effet des préoccupations, des soucis, des affaires. Cela arrive à toutes les têtes qui ont travaillé, à tous les hommes sérieux : voyez M. Thiers.
- Eh bien, justement, monsieur, vous aurez l'air d'un homme sérieux.
- Oh! ce que je vous en dis, c'est pour vous expliquer; mais dans un portrait, voyez-vous, dans une œuvre d'art, ce n'est plus la même chose.
- Si je ne vous fais pas chauve, cela ne vous ressemblera pas.
- Que si, que si! D'ailleurs, je ne suis pas déjà si chauve, — en ramenant les cheveux sur le front....
- Et puis on ne fait pas une chevelure ainsi, d'imagination, sans la voir.
  - Allons donc! Voilà qui est malin, des cheveux!

Ils se ressemblent tous. De petites lignes sèches bien régulières, avec une belle raie droite et blanche, sur le côté gauche; il me semble que je m'en tirerais facilement... Faites-moi la raie bien nette et qu'on la voie tout de suite, n'est-ce pas? J'ai toujours soigné mes cheveux. »

Cet excellent bourgeois avait au plus haut point l'amour de la propreté, voire de l'élégance entendue à sa façon. Il ne cessait de recommander à l'artiste de lui faire, sur la toile, un gilet bien blanc et un beau nœud de cravate.

- « Que peignez-vous maintenant? lui dit-il un jour.
- Je commence la chemise.
- Ah! diable! Je n'en ai pas changé aujourd'hui. Ne pourriez-vous attendre à demain?
- Il vaut micux, au contraire, que vous ayez une chemise déjà portée : cela assouplit le linge.
- Oui, mais c'est pour vous dire que j'ai toujours été très-propre sur moi, et que je tiens à l'être dans mon portrait. »

A la fin de la séance, l'ex-marchand de pruneaux s'approcha du chevalet et fut alarmé en voyant les raies d'ombres qui sillonnaient sa chemise.

"Qu'est-ce que vous m'avez donc fait là? dit-il. Comment! Je vous préviens que je veux avoir du linge propre! Cela ne restera pas ainsi, j'espère. "

Toutes les démonstrations n'aboutirent à rien. Il répétait toujours avec le sourd grondement d'un boule-dogue qui va s'irriter:

— Mais je ne porte pas de chemises sales, moi! Je ne veux pas qu'on me prenne pour un ouvrier. Je n'en ai pas changé aujourd'hui, c'est vrai, mais celle que j'ai est plus propre que ça; d'ailleurs j'en changerai demain.

Il fallut lui peindre une plaque de fer-blanc sur la poitrine; alors la narine du bonhomme s'assouplit et se dilata.

— Ah! dit-il, à la bonne heure! je savais bien que j'avais raison. Voilà du linge propre, au moins.

C'étaient sans cesse des observations aussi judicieuses.

— Ne me faites pas si triste, cela rend vieux. J'aimerais mieux sourire. Ma femme déteste les mines sombres... Oh! comme vous m'avez fait jaune! on dirait que je suis malade... Ma foi, vous avez beau dire, je ne suis pas encore si laid que cela.

Et il riait en allant se regarder à la glace.

- Surtout, reprenait-il, ne me donnez pas l'air d'un poitrinaire; vous voyez, le coffre est bon. Développez-moi ça.
- Mais, monsieur, puisque je vous peins de troisquarts, je ne puis présenter le développement de la poitrine de face.
- C'est égal, présentez toujours; vous trouverez bien un moyen, en tournant un peu le corps. Que voulez-vous? Quand on n'est pas estropié, on tient à ses avantages physiques.

On lui donna donc une poitrine d'hippopotame, dont il se déclara satisfait.

Bref, il sit si bien, qu'il obtint une assreuse image de bellatre campagnard, à laquelle le peintre se garda d'apposer son nom. Notre bourgeois se mirait sur la toile avec une sorte d'extase, et se trouvant si beau, s'écriait:

— Oh! c'est moi tout craché! C'est étonnant comme c'est moi! Seulement, il y a encore un peu de noir, et quelques endroits sont faits trop en gros; ainsi, pour la chevelure, pour la barbe, la masse est

un peu confuse: on ne distingue pas les poils. Mais c'est égal, le reste est très-bien. Saves-vous qu'on ne m'avait pas trompé et que vous aves beaucoup de...

Il s'arrêta, comme s'il en avait déjà trep dit, tien sa bourse et paya. Partant, il était quitte. Pourquoi donc aurait-il prodigué des éloges à un fournisseur qui n'avait fait que son devoir en lui donnant quelque chose de bien conditionné pour son argent? Il ne lui devait rien au delà des treis cents france stipulés. Il ne faut pas gâter les artistes.

Mais c'est surtout au daguerréotype que j'en venx, au daguerréotype qui poursuit et obsède partout les regards, jusque dans la mansarde d'un famiste et dans la loge d'un portier. Encore s'il se renferment au foyer domestique, on n'aurait rien à dire; es sent là affaires de ménage où le publie n'a pas le droit de s'immiscer, puisqu'il est admis qu'on peut laver, sen linge sale en famille. Mais non; dans les rues, les passages et les impasses, partout où il y a une circulation quelconque, une place sur un mar, sur une fenêtre, à une devanture, veus verres s'étaler, sues une complaisance insupportable, des trephies de daguerréotypes reflétant des myriades de beurgeois de tous les âges et de toutes les formes.

O hourgeois de Paris et d'autres lieux, puissiez-vous hientôt comprendre que si vous n'êtes pas heaux en chair et en os, vous êtes fort laids quand vous vous faites peindre, surtout par une mésanique inintelligente, qui n'a pas l'esprit de jeter un peu de sable d'or sur vos imperfections physiques, et colle brutalsment sur la plaque votre décalque incoloce et sans vie!

Si soulement ils se contentaient d'être laids, ets messieurs et ces dannes! Par malheur, ils veulent être prétentieusement laids, Au lieu de cette laideur simple

et digne, qui du moins commanderait une respectucuse compassion, c'est la laideur qui pose solennellement devant un miroir. Dans cette galerie de portraits familiers, vous ne trouverez peut-être pas une posture naturelle, pas une physionomie que ne contracte un mensonge, pas un corps qui ne se contourne avec emphase ou afféterie. Voici une petite demoiselle qui se tient roide et immobile comme une poupée; on sent, à la voir, que sa maman est là. lui répétant, comme madame Necker à celle qui fut plus tard madame de Staël: Tenez-vous droite, mademoiselle. — Ici, ce sont le frère et la sœur que leur père, bourgeois sentimental à la façon des papas de Berguin et de Bouilly, a fait peindre entrelacés en une attitude aussi genante que grotesque, penchant leurs têtes sur leurs épaules d'une manière tout à fait séraphique. Plus loin, c'est une vieille femme qui minaude, offrant aux regards ébahis sa bouche en cœur et ses yeux en amande; à côté, c'est une jeune fille qui essaye de sourire avec une grace languissante, et ne réussit qu'à encadrer une grimace entre deux rides profondes. Ce monsieur joue avec les breloques de sa montre; cet autre tient la main droite plongée dans son gilet, d'une façon méditative, imitée de nos grands orateurs parlementaires; celui-ci a voulu se présenter à l'admiration de la foule, un livre de la main gauche et une plume de la main droite; celui-là, la pipe à la bouche. couvant du regard une bouteille à moitié vide et un verre entièrement plein.

Il y en a qui se donnent des airs artistes et bons enfants; d'autres qui sont bouffis d'une solennité rogue et compassée. Les premiers se font peindre en paletots-sacs, décolletés, la barbe inculte, à cheval sur une chaise dont le dossier supporte leurs bras croisés, et riant d'un rire cyniquement dédaigneux; les seconds ont mis, pour cette grande occasion, gilet blanc, cravate blanche avec l'épingle du jour de leur noce, gants Jouvin premier choix, jabot énorme qu'ils ont pris soin de faire bouffer avec complaisance, et ils tiennent entre leurs genoux un beau jonc à pomme d'or. En voici un, le plus ingénieux de tous, qui se présente au public dans l'attitude intéressante d'un homme qui hume une prise : ce gaillard doit assurément passer pour un homme de beaucoup d'esprit parmi ses connaissances.

Dans les poses même les plus simples et les plus naturelles en apparence, on sent percer un gonflement intérieur, une importance naïve et comique : il n'est pas jusqu'à la manière dont ces braves bourgeois portent leurs luncttes, qui n'ait son emphase et sa dignité. Comme tout ce pauvre monde se torture, se fend la tête et se bat les flancs pour avoir l'air de quelque chose! Mais où vont-ils chercher ces physionomies et ces postures?

Tout cela est fort amusant, sans doute, mais aussi tout cela finit par fatiguer. On se lasse d'être poursuivi partout par ces visions grimaçantes, par ces fantòmes de bourgeois en grande tenue, qui ont l'air de songer à la postérité, et de bourgeoises coquettes qui sourient éternellement au public du bout de leurs dents jaunes et du coin de leurs petits yeux clignotants. Ce spectacle m'agace. C'est peut-être là ce qui me rend injuste pour le daguerréotype. Je trouve qu'il n'a rien de commun avec l'art, qu'il en est et qu'il en sera toujours l'antipode, la négation complète, quelque progrès qu'on se flatte de lui faire accomplir. Qu'est-ce, je vous prie, que cette machine,

sans ame ni intelligence, qui met une ride au lieu d'un pli, une grimace en place d'un sourire, qui jette bêtement dans le même moule la beauté et la laideur, la jeunesse et la caducité, le terre-à-terre et l'idéal? Les Philistins l'adorent parce qu'elle les reproduit à peu près tels qu'ils sont. C'est justement pour cela que je lui en veux, ò Philistins! et c'est bien tant pis si elle vous représente tels que vous êtes; il vaudrait mieux qu'elle vous représentat tels que vous n'êtes pas. Regardez-vous dans la glace, si vous tenez tant à vous contempler: c'est le moyen de vous admirer à votre aise, sans que personne en souffre.

Axiome. Le daguerréotype est fait pour les souvenirs de famille. Voilà son unique domaine; qu'il n'en sorte pas, et personne ne songera à l'attaquer sur ce terrain.

## CHAPITRE DIX-NEUVIÈME.

LES PARISIENNES PEINTES PAR ELLES-MÊMÈS.

Nos belles dames ne se bornent pas à se faire peindre sous toutes les faces; elles se peignent ellesmêmes.

A ce propos, j'ai lu ce qui suit, dans un journal grave auquel je laisse la responsabilité de son style aussi bien que de son anecdote:

"Dernièrement, un auditoire brillant, dans lequel on remarquait plusieurs dames élégantes, se pressait à Berlin, dans la salle où le célèbre professeur de chimie F... fait ses cours, toujours si suivis.

« Ma chère amie, dit en sortant un jeune homme à sa femme qu'il avait au bras, tu as une tache blèue à la joue. » La jeune femme, surprise, se retourne pour se regarder dans les glaces d'un magasin devant lequel ils passaient alors, et reste stupéfaite en voyant que son rouge avait tourné au bleu, par suite de la décomposition chimique qui s'était opérée dans la salle du cours, sous l'influence des gaz mapipulés. Elle en fut quitte pour essuyer ses joues. Elle se résigna, comptant bien se venger sur les autres. En effet, les autres dames sortaient en ce moment, et le jeune couple éclata de rire en même temps, à la vue de ces visages jaunes, bleus, noirs, violets, ainsi métamorphosés par les vapeurs perfides. Quelquesuns même, - ceux-là appartenaient aux plus audacieuses, qui veulent à la fois l'ivoire sur la peau,

<sup>1</sup> Il s'agit des visages. Le siyle des journaux a ses hardiceses et ses graces d'état.

ta rose sur les joues, le corail sur les lèvres et l'ébène aux sourcils, — étaient tellement bariolés qu'une perruche en eût été jalouse. Le lendemain, un petit journal de Berlin publiait son article charivaresque sous ce titre: Les Berlinoises peintes par ellesmêmes. On assure que la chimie pourrait produire de ces prodiges-là autre part qu'à Berlin. »

Je le crois bien: je voudrais qu'il y eût à Paris un cours de chimie semblable, fréquenté par nos dames. Mais je ne sais si les vapeurs perfides de la salle, comme les nomme, en une docte périphrase, le rédacteur badin du journal sérieux, seraient assez puissantes pour décomposer tout ce que nos Parisiennes entassent sur leurs figures.

Qui nous délivrera des teinturiers du visage féminin? Ils pullulent, parce que leur petite spéculation réussit. Tel qui se ruinerait à inventer de nouvelles pommades contre les plaies du corps ou des spécifiques souverains contre les migraines et les catarrhes, s'enrichit à vendre des cosmétiques et des parfums. L'ambre, le benjoin, le musc, le patchouli, l'eau de mousseline, l'iris, l'essence de Portugal, etc., etc., s'écoulent à des quantités considérables. Les odeurs sont pourtant la chose dont il faut le moins abuser; je n'en veux pour garant que ce vers de Martial, dont les dames pourront demander la traduction à leur mari:

..... Hic male olet, qui bene semper olet.

Je vois chaque jour, parmi les annonces des journaux, indépendamment du Vinaigre de Bully (vin-aigre, comme le fait ingénieusement remarquer sa collègue et rivale l'Eau de Cologne), celle d'une pâte dont se servait madame Dubarry, et qui nous a été

transmise en droite ligne par l'intermédiaire de sa confidente Louison; puis celle de la Rosée du visage, la Rugiada del viso (un peu d'italien ne peut pas faire de mal dans une annouce), admirable et infaillible recette d'origine orientale, celle même dont se servait la fameuse Ninon de Lenclos, qui fut belle pendant plus de quatre-vingts ans, et dont on a découvert le secret dans une lettre du fameux médecin Liceti, son contemporain et son correspondant. Que voilà un docteur bien trouvé! Je suis sûr qu'an ne laissera pas chômer la Rugiada del viso: les pratiques ne manquent jamais à ces marchandises, puisqu'on ne se lasse pas d'en inventer de nouvelles.

On pardonnerait encore aux vicilles coquettes d'essayer de se recrépir et de se rebadigeonner : il faut
avoir de la pitié pour certains ridicules qui ont quelque
chose de douloureux; mais les jeunes dames, bon
Dieu! que vont-elles faire dans cette galère? La belle
avance de se vicillir et de se faner avant l'heure, aux
tous ces petits pots d'ouguent, de colle, de peinture
à la détrempe! — choses fort peu ragoûtantes,
— et cela, pour la satisfaction de reluire un pru
davantage à la lueur des lustres et des bougies,
comme un parquet ciré. Il n'y aura jamais moyen de
persuader aux femmes qu'elles s'enlaidissent sous
prétexte de s'embellir, et que l'abord d'une personne
fardée n'a rien de plus sédaisant que celui d'aux
chambre nouvellement peinte.

Cette plaque morne et rigide qu'on se colle sur le visage lui enlève naturellement toute expression et toute mobilité. Et puis je sons assure que, pour ma part, mari ou père de famille, je ne serais pas du tout flatté d'appliquer matin et soir mes lèures sur une peau graissée, peinturlurée, enduite de cosmétique, hlanchie avec de la farine de riz, dorée avec le rouge végétal, pénétrée d'huiles odorantes, frottée, travaillée en tous sens par la brosse et le pinceau. Je voudrais que d'abord ma femme ou ma fille enlevat ce masque. pour l'embrasser sur sa vraic figure, telle que le bon Dicu l'a faite. L'art, il est vrai, en est venu aujourd'hui à ce point qu'il n'est plus à craindre qu'une dame laisse quelque chose de son teint sur les lèvres de son père ou de son mari, tant les vinaigres et les caux inventés en ces derniers temps mordent profondément dans le tissu de la peau! Mais cette solidité d'une peinture qu'il faut renouveler laborieusement chaque jour, ne s'est acquise qu'aux dépens de la fraicheur et de la jeunesse de la physionomie; sous l'acre influence de ces corrosifs, elle se dessèche, se crevasse et se racornit comme un parchemin.

C'est quelque chose de fort laid à voir qu'une de ces dames surprise avant d'avoir pu s'ajuster son visage du jour. On la prendrait pour la mère ou l'aïcule de celle qu'on a rencontrée dans le monde. L'astre de la veille a disparu et ne laisse plus voir qu'une chandelle éteinte et fumeuse, prête à se rallumer tout à l'heure, mais en se consumant.

Je comparais plus haut les femmes qui abusent du fard à des parquets cirés et à des chambres peintes; hélas! la comparaison est tout à l'avantage de ces derniers. Un parquet ne se cire guère que tous les huit ou quinze jours; une chambre se peint à peine tous les deux ou trois ans; mais pour une femme, c'est tous les jours à recommencer.

Ces laborieux artifices ne s'arrêtent pas à la face: ce n'est là que le vestibule, et le reste de l'édifice est d'une construction tout aussi compliquée. Il faut un grand travail d'esprit, un grand effort d'analyse et de pénétration, pour parvenir à décomposer par la pensée ce corps hybride et fait des éléments les plus hétérogènes, qui forme l'apparence extérieure d'une femme du monde. Quelquefois, de tout cet ensemble majestueux ou charmant, quand il est vu à la distance et dans le lointain convenables, comme un tableau qui veut être considéré dans son jour, il n'y a rien à elle : ni les cheveux, teints en noir et enrichis de nattes étrangères; ni les joues, à qui on a fabriqué à loisir des lis et des roses, comme disaient jadis les poètes; ni les lèvres enluminées savamment, ni les sourcils, tirés au pinceau; — pas plus que les épaules, les hanches... Je m'arrête, et ne veux pas trop approfondir ces redoutables mystères.

Lorsqu'un dandy passe devant certaines devantures des marchandes de corsets, — ces fausses sœurs qui osent exposer au grand jour tant de choses compromettantes, sans que la nation des femmes songe à s'insurger contre cette imprudence ou cette trahison, — il devrait s'arrêter avec respect et saluer aux vitrages ces formes artistement tissues de ouate, de crinoline, de baleine, en se disant:

« Voilà pourtant l'épaule dont je contemplerai demain le contour avec extase! Voilà la poitrine onduleuse de madame X..., la hanche provocante de madame C..., la taille majestueuse de mademoiselle Z...! ?

Mais il ne se doute pas toujours, le naîf roué, que c'est un petit paquet de coton, peut-être d'étoupe, qui le fait tomber en adoration!

La place de guerre, ainsi e de for et de travaux avancés, se c se s t, en r , d'une ombre, d'une espece qu à ruiné, qui est la matière pre e on

travaille, afin de la dérober autant que possible au regard, et de produire à la surface les contours suaves et les molles ondulations de terrain. Pour ce. crinoline à la robe, crinoline au corset, crinoline partout. excepté aux endroits où il y a du coton. Et les baleines donc, comme elles vous cerclent le corps et vous redressent les tailles! Quand ces mièvres et mignonnes petites femmes lisent le supplice des missionnaires qu'on met à la cangue au Japon, elles ont la candeur de frissonner, oui, de frissonner, sous le busc qui leur déchire la chair et la peau, sous le corset qui leur brise la taille et leur intercepte la respiration, sous le vinaigre qui leur mord le visage, sous les peignes et la bandoline qui leur tirent et leur cassent les cheveux, sous tout cet attirail de tortures qui les bride et leur ôte la liberté des mouvements. Voilà certes un désintéressement admirable! Ce ne sont pas les Japonais qui seraient assez cruels - pour mettre les missionnaires à un supplice pareil. Il n'y a que la civilisation qui puisse inventer ces choses-là à l'usage de ses martyrs, et il n'y a que les femmes civilisées qui soient capables de les adopter avec enthousiasme, de les porter et de sourire.

Et pas une, bien entendu, qui consentit à revêtir un cilice!

Il est vrai que le cilice ne les embellirait pas, et que tout cela, dans leur opinion du moins, les embellit beaucoup. Que ne ferait-on pas pour s'embellir, surtout quand on est déjà belle? Toutefois, hasardons encore quelques réflexions. C'est un principe fort juste, sans doute, que l'art peut aider la nature, mais il faut du moins que la nature domine, et ne soit pas étouffée par l'art. Je n'ai jamais pu deviner, par exemple, l'espèce de charme et de beauté que

certaines femmes trouvent dans une taille de guêpe, si petite au centre qu'elle tiendrait dans les deux mains, et au-dessous s'élargissant tout à coup en ballon monstrueux, — ravin profond entre une colline et une montagne. Ces disproportions exagérées ne sont nullement dans la nature. A quoi bon faire de l'art, si c'est pour s'en servir à créer, comme les Chinois sur leurs vases et leurs paravents, des formes impossibles, jurant avec la réalité et la vraisemblance!

Une des plus splendides collections de caricatures qu'il soit possible d'amasser, c'est, on le sait, la série des modes qui se sont succédé depuis le dix-huitibme siècle. Qui de nous n'a souri en voyant ces incroyables robes, ressemblant à des hoîtes, dans lesquelles s'enfonçaient les femmes de l'empire? cette poudre qui changeait une chevelure de jeune fille en une chesselure de vieille femme? ces mouches qui constellaient si désagréablement la figure? Franchement, mesdames, à parler un moment sans galanterie, ne fausdrait-il pas rire aussi quelque peu de vos modes actuelles?

Ah! si l'opération chimique du celèbre professeur F... avait pu décomposer et trahir au dehors les falsifications du corps féminin comme celles du visage, Dieu et les femmes de chambre de ces dames savent seuls toutes les choses étonnantes que les Berlinois auraient vues! Puissent nos professeurs de chimie nous épargner à nous-mêmes un si lamentable spectacle!

#### CONCLUSION.

Arrètons-nous ici: sat prata biberunt. Notre voyage est achevé pour aujourd'hui; peut-être le reprendrons-nous ensemble un autre jour, si vous voulez bien me suivre encore. Nous avons fait longuement l'école buissonnière, et vous m'avez laissé philosopher à mon aise sur ceci et cela. Merci, cher lecteur! Il ne nous reste plus, à l'un et à l'autre, qu'à nous aller coucher, comme il sied au sortir du bal, après une journée si complétement remplie.

Lecteur, je vous souhaite un sommeil prosond et des rêves paisibles. Ils ne vous manqueront pas si vous êtes bien réellement ce que j'ai cherché en vous, et ce que j'ai droit d'attendre de quiconque m'aura suivi jusqu'à la sin : un stâneur, c'est-à-dire un esprit et un cœur largement doués; un badaud pur sang, c'est-à-dire une conscience honnête, sereine et tranquille.

Et maintenant, muse de la flânerie, au revoir!

# TABLE DES MATIÈRES.

| I. Les at | ATISTES NOMADES ET L'ART POPULAIRE                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAPITRE  | I. Musiciens ambulants 5                                                                |
|           | 11. Orateurs et poëtes des rues                                                         |
|           | III. L'art dramatique en plein vent 109                                                 |
| _         | IV. Industriels et saltimbanques                                                        |
| _         | V. La littérature des quais 196                                                         |
| II. L'Opi | SSÉE D'UN FLANEUR DANS LES RUES DE PARIS ~ 259                                          |
| CHAPITRE  | I. Invocation                                                                           |
|           | II. L'art de la flanerie Définition du badand. 261                                      |
| <u>-</u>  | III. Le Parisien, prototype du badaud. — Immortalité de la badauderie                   |
|           | IV. Dans la foule                                                                       |
| _         | V. Cochers de fiacre, cochers de remise et co-                                          |
|           | chers d'omnibus                                                                         |
|           | VI. Enseignes et affiches 284                                                           |
|           | VII. Decency forbids 300                                                                |
|           | VIII. Les cris de Paris. — Industries des rues.                                         |
|           | Les gagne-petit                                                                         |
|           | X. Marchands d'habits                                                                   |
| _         | XI. Le Temple                                                                           |
| -         | XII. Les infiniment petits de l'industrie pari-<br>sienne : balayeurs, chiffonniers 324 |
|           | XIII. Le gamin de Paris                                                                 |

| 410      | TABLE DES MATIERES.                                                               |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| CHAPITRE | XIV. Les mendiants de Paris Une noce et un                                        |      |
|          | bal de mendiants                                                                  | 343  |
|          | XV. La Morgue                                                                     | 351  |
|          | XVI. Marchands de vin, cafés et restaurants                                       | 360  |
|          | XVII. Réflexions d'un jeune homme qui ne danse<br>pas fourroyé dans un bal public | 377  |
| · —      | XVIII. La portraituromanie. Considérations sur le daguerréotype.                  | 384  |
|          | XIX. Les Parisiennes peintes par elles-mêmes.                                     | 401  |
| Coverner |                                                                                   | ACM. |

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.



Paris. Typographie de Henri Plon, 8, rue Gardonéro.



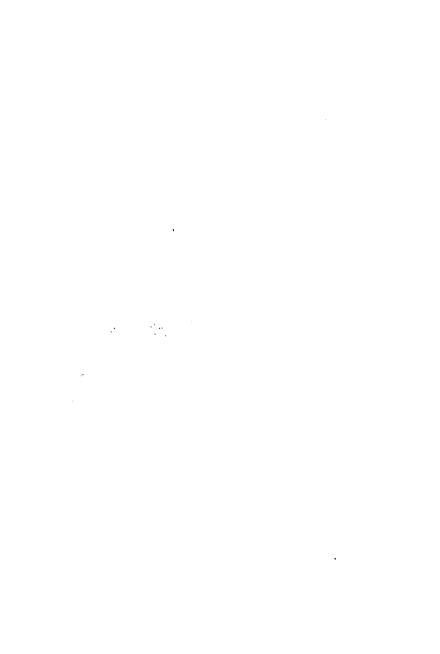

The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

Non-receipt of overdue notices does not exempt the borrower from overdue fines.

Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 617-495-2413

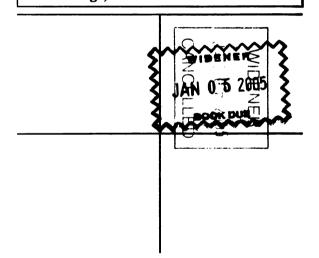

Please handle with care.
Thank you for helping to preserve library collections at Harvard.

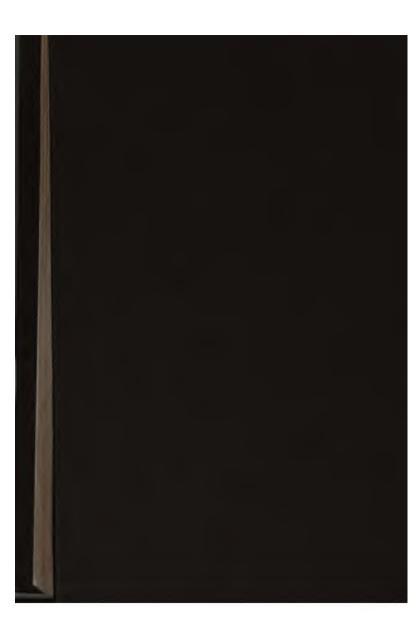